**EN ÉGYPTE** 

**Nouveaux attentats** des extrémistes islamistes contre les coptes

LIRE PAGE 5



**EN CORSE** 

La résistance aux «séparatistes»

LIRE PAGE 7 LE REPORTAGE DE DANIELLE ROUARD

# La victoire de M. Duarte au Salvador renforce la position de M. Reagan

### Un espoir

Le 6 mai 1984 demeurera-t-il une date historique pour l'Amé-rique centrale, et d'abord pour le Salvador? Dans cette petite république, durement frappée depuis quatre ans par une guerre civile sans merci, un timide espoir vient de se faire jour avec l'élection du démocrate-chrétien José-Napoleon Duarte à la pré-

Au regard de la démocratie classique, la victoire de M. Duarte est au-dessus de tout soupçon: trop d'observateurs d'opinions diverses étaient sur place et l'out constaté pour que ce point soit contesté. Au nom, pourtant, de la même démocratie classique, on se prend à frissonner. rétrospectivement : et si le major d'Aubuisson avait gagné? Si les urnes avaient, le us régulièrement du monde, désigné comme premier magistrat du Salvador un homme réputé pour ses méthodes sanguinaires, où porter encore ses espoirs dans un monde accablé de dictatures ?

Reste la situation concrète. La guérilla tient un sixième du pays et se meut à l'aise dans un quart environ du territoire. Or, pour elle, ces élections sont une farce ». Mais elle s'est trompée : pour un aprode qui cherche à sortir d'un engreunge inferial de violence, tous les moyens sont bons - et d'abord, pourquoi pas, les urnes!

M. Duarte a tout à faire - et d'abord à administrer rapidement la preuve qu'il peut contenir les crimes des Escadrons de la mort et se faire obéir d'une armée qui, depuis plus d'un demi-siècle, a considéré le Salvador comme sa caserne. Il doit s'accrocher de toutes ses forces à une réforme agraire vivement contestée par cette aristocratie terrienne pour qui le 6 mai est un jour sombre. Il doit relancer, dans une capitale épargnée par la violence, une industrie naguère vaillante et aujourd'hui paralysée en raison de la situation générale du pays. Il doit... Que ne doit-il pas ?

Pour ce faire, il peut compter sur l'aide décidée de Washington, où le plus conservateur des présidents semble enfin avoir compris que les pires ens des États-Unis en Amérique latine sont ces conservateurs égoïstes et bornés qui se proclament leurs amis. Il depant pou-voir compter aussi sur la soutien de l'Europe de l'Ouest..."

Car M. Duarte présente un énorme avantage : il n'est la marionnette de personne. C'est un nationaliste sulvadorien, à la pensée vigourencement consti-tuée, qui a appris, jusque dans sa chair torturée, qui la politique n'est pas un join d'efficies, et qui est passionnément déstreux de

Les démocraties européennes out une partie à jouer en Amérique centrale. Elles pourraient ne pas ménager leur appui à M. Duarte, en convainquant, par exemple, la gauche démocratique, anjourd'hui alliée de la guérilla, de reprendre le combat par des moyens politiques, si du moins la sécurité lui est assurée. En contrepartie, elles pourraient exiger de leur allié américain qu'il mette fin à sa guerre secrète contre le Nicaragua : ce pays se s'appréte-t-il pas, hai issi, i organiser, en novembre, Sections dans des conditions in the section des conditions in the section des conditions de condi A Salvador ?

Bien qu'aneun résultat officiel n'ait encore été proclamé ce mardi mai, la victoire du démocratechrétien Napoleon Duarte ne parais-sait faire de doute pour personne à San-Salvador comme à Washington. L'adversaire de M. Duarte, le repré-sentant de l'extrême droite, Roberto d'Aubuisson, reconnaissait qu'il avait un léger retard, mais ne désesdépoit pas, le lundi 7 mai, au fil du dépoit pas, le lundi 7 mai, au fil du dépoit lement, de le remonter. En toute hypothèse, la victoire du leader de la DC salvadorienne ne sera pas aussi éclatante qu'il l'espérait. A Washington, l'administration

républicaine et aussi la presse libé-

rale se réjouissent ouvertement.

M. Duarte - dont la victoire ren-

force la position de M. Reagan -pourrait se rendre aux Etats-Unis prévue pour le 1° juin. Dans une interview accordée à

notre envoyé spécial Marcel Niedergang, quelques heures avant le scru-tin du 6 mai, M. Duarte indiquait que sa première préoccupation serait d'« écraser la violence » dans son pays.

A Panama, en revanche, l'élection présidentielle du 6 mai tourne à la confusion. Des bagarres ont éclaté entre partisans des candidats populiste et conservateur, qui ass l'un et l'autre être vainqueurs. Il y a

### «Ecraser la violence...»

De notre envoyé spécial

San-Salvador. - M. José Napoleon Duarte est une force de la nature. Plusieurs mois d'une campagne épuisante pour les nerfs n'ont pas entamé la combativité ni la réso-ution de cet homme de cinquantehuit ans. Des menaces de mort, très précises, l'ont cependant contraint à s'entourer d'une garde particulière-ment musclée et à ne pas paraître en public la semaine qui a précédé l'élection du 6 mai. Dans son bureau, une image reli-

gieuse et un poisson stylisé sur les murs, qui est l'emblème de la démocratie chrétienne salvadorienne « En souvenir des premiers chré-tiens qui se cachaient dans les catatiens qui se connaient aans les cuin-commes, dit-il. Comme eux, j'ai comm la clandestinité et la persècu-tion. J'ai l'habitude des menaces et des risques. Je vall si compairre d'autres. Je suis sidionielle, metre je suis comme softe. Le metre je suis comme softe. Le metre je m'arrive d'avoir neur. Tout la m'arrive d'avoir peur. Tout le de dons ce pays a peur, mi ays est polarisé. Il les soldats. Ce pi y a une extrême gauche et une extrême droite, toutes les deux mentalement subversives. Or il faut absolument rétablir la sécurité pour

- Comment pensez-vous affronter les « escadrons de la

180 millions de dollars d'indemnités pour les anciens combattants du Vietnam

victimes de l'«agent orange»

LIRE PAGE 4

 Je vais les poursuivre. Il faut écraser la violence. Je vais nommer une commission spéciale qui va enquêter sur les crimes, et tout par-ticulièrement sur le meurtre de Mgr Romero. Ce n'est pas une tâche simple, car il s'agit de mettre sin à une guerre politique qui se poursuit depuis quatre ans. On n'arrête pas une guerre comme ça du jour au lendemain. Il faut une stratégie glo-bale pour affronter cette situation.

- Ne pensez-vous pas que la virulence de la campagne va laisser des traces ?

 Sans aucun doute. Et cela me - Sans aucun doute. Et cela me préoccupe. Les gens de l'ARENA (1) m'ont traité de « communiste ». Moi, je suis poli. Je dis « monsieur d'Aubuisson ». L'extrême droite, dans ce pays, a une conception nazie et raciste. Ils héont méthégé après le premier tour; mais c'était seulement pagtactique. Au Salvador, accuser quelqu'un d'être communiste, c'est le condamner à mort. Cela donne une idée de la haine out s'est accuune idée de la haine aut s'est accu-Propos recueillis par

MARCEL NEDERGANG. (Lire la suite page 3.)

(1) ARENA: Alliance pour la réac-ation nationale, formation d'extrême roite dirigée par le major d'Aubuisson.

# La forte hausse du dollar inquiète les milieux économiques séisme

### L'indice des prix français risque d'être affecté par la remontée de la monnaie américaine

Le mouvement de hausse du dollar, déjà sensible lundi 7 mai, s'est poursuivi mardi 8 mai sur les marchés des changes qualifiés de « très nerveux ». A Francfort, la monnaie américaine a atteint 2.78 DM contre 2.75 DM (et 2,27 DM à la veille du week-end). Le marché des changes de Paris étant clos le 8 mai, comme le 7 mai d'ailleurs, la cotation du dollar contre le franc a été relevée à Londres, avec un cours indicatif de 8,51 F contre 8,45 F la veille et 8,31 F vendredi 4 mai. Le « billet vert » se rapproche donc à nouveau de son cours record de 8,69 F touché le 12 janvier 1984 et des 2,85 DM atteints ce même jour à Francfort, au plus haut deouis dix ans.

Deax raisons sont avancées pour expliquer cette remontée rapide du dollar, qui rappelons-le, avait chuté de plus de 10 % en février. La première est la crainte d'une hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, à la fin de 1984 et au début de 1985, que M. Henry Kaufman, l'un des experts américains les plus connus, voit - spec-taculaire > (le Monde daté 6-7 mai 1984). A la faveur d'une collision > entre les besoins du Trésor pour téduire le déficit budgétaire et ceux des entreprises qui vont solligier davantage de prêts bancaleur l'expert en question y ajoute une flambée inflationniste, en il comidère comme inévitable.

La seconde raison est un nouvel se du mark. A la suite d'un alourdissement du climat social en Allemagne. Dans le conflit opposant le puissant syndicat de la métallurgie allemande. l'IG Metall, au patronat d'outre-Rhin pour le passage à la semaine de trente-cinq heures. l'accord relevés en juin prochain.

conclu la semaine dernière avec les mineurs de charbon pour une hausse de salaires de 3.4 % sans réduction de la durée de la semaine de travail, toujours fixée à quarante heures, avait provoqué une accalmie. Mais le vote des métallurgistes de Stuttgart, à la veille du week-end en faveur d'une grève générale, a relancé ce conflit, et ravivé les craintes d'un affrontement majeur, d'autant que les dirigeants de l'IG Metall vont se réunir jeudi prochain pour prendre une décision sur l'extension des grèves.

La remontée de la monnaie américaine, si elle s'explique à court terme, surprend les milieux financiers internationaux, qui. la semaine dernière, s'inquiétaient encore de la croissance rapide du déficit de la balance des paie-ments des Etats-Unis. Ce déficit, qui pourrait dépasser 80 milliards de dollars en 1984, était qualifié par eux d' · insoutenable ». Elle surprend également de nombreux experts, qui, la semaine dernière, considéraient le fléchissement de 1.1 % des indicateurs économiques américains comme le signe d'un ralentissement de la surchauffe aux Etats-Unis, susceptible d'empêcher une tension accrue des taux d'intérêt. Castlé-

Mais al faut croire que les préoccupations à court terme ont dava montée du dollar ne peut avoir que des conséquences négatives pour l'économie française, et notamment pour l'indice des prix : les tarifs des produits pétroliers vont probablement devoir être

# Nouveau en Italie

### Les experts craignent d'autres secousses

De notre correspondant

Rome. - Un séisme d'une forte tensité a secoué, dans la soirée du mai, toute l'Italie du Centre sud, et notamment la région des Abruzzes, créant de nombreuses scènes de panique dans les villages de la zone de l'épicentre, Centre Frosinone et Isernia, mais aussi à Rome et à Naples où le tremblement de terre, quoique dans une moindre mesure, y a été aussi res-senti. La première violente secousse à19 h 53, du 8 degré sur l'échelle Mercalli, a été suivie, de deux « répliques » du 6° degré.

Un premier bilan des victimes fait état de trois morts, un paysan écrasé par son tracteur, une vieille femme terrassée par un infarctus, et un homme pris de panique qui s'est jeté d'une senêtre. On déplore également une centaine de blessés, pour la plupart touchés au moment de leur fuite par des chutes de corniches ou de murs. Les dégâts causés par la secousse seraient assez importants, notamment dans les petits villages des Abruzzes. Certains, comme Opi, dans la province de L'Aquila, ont du nent évacués.

> (Intérin.) (Lire là suite page 12.)

M. Jospin a dit, à France-Inter que la presse avait sa part de responsabilité dans les «tiraillements» entre le PC et le PS. «Si vous n'y faisiez oas si souvent écho. a-t-il dit of les verrait moins.

Cest l'évidence même. Afin d'alder le premier secrétaire du PS dans sa tentative de ciarification, nous avons décide de ne plus nous associer à la campagne des médias qui poussent la malveillance jusqu'à raconter ce qui se passe.

Au contraire, nous sommes convaincus qu'il est du devoir des journaux de ne plus faire écho désormais qu'aux signes de rapprochement entre les partis au pouvoir. Ce sera vite

BRUNO FRAPPAT.

# Les naufragés de l'îlot Chalon

Il pleut sur Paris. Il pleut sur la rue de Chalon. Il pient sur le passage Brunoy et le passage Ragninot. Il pieut sur les pavés défoncés et les tas d'immondices qui squattent les pauvres trottoirs. Sur la chaussée, mille rigoles vont grossir les mares où surnage une cuillère causée es deux, un emballage de scrimme. Il pleut, ce matin, sur Paris la dope, ces trois rues lépreuses où deux hommes sont morts an cours du

Sondain, d'une épicerie, jaillissem deux silhouettes massives armées de planches, qui fondent sur un adolescent: « Taille-toi, on ne veut plus te revoir tell » L'adolescent décampe, manque glisser sur les pavés lui-sants, se rattrape et disparaît au coin de la rue. Encore ivres de rage, les deux hommes regagnent la boutique. La scène ne cossera de se répé-ter toute la matinée. A coups de rdin, de barre de fer on de paraaluie, l'Bot Chalon chasse le junkie.

«Ça suffit, monsieur, on n'en peut plus.» L'épicier, le coiffeur, le beacher. Tous Algériens, tous exoldés : « Nous ne sommes pas racistes, mais nous en avons assez de ces Noirs qui n'habitent même pas le quartier et viennent vendre leur drogue. » Doux couleurs d'une même misère, chacun son trouoir ce matis. D'un côté, les colporteurs sénégalais, las d'aller vendre leurs colifichets aux touristes. An hasard d'une nuit de commissariat, certains sont entrés en contact avec de petits « dealers » (revendeurs de drogue). Et certains ont décidé de se recycler. Depuis la fermeture par la pol ice du squat de la rue de Flandre, à tomne dernier, le marché s'est déplacé ici. « Progressivement mais rapidement », résume M. Philippe Farine, conseiller municipal (PS) de l'arrondissement. De l'autre côté habitants et commerçants maghré-bins, dont le chiffre d'affaires et le moral ont plongé en même temps. Samedi et dimanche, quoique les commerçants s'en défendent, c'est un véritable affrontement racial qui

 La police, elle fait son cinéma elle fait mettre aux gars les mains contre le mur, mais ils ont tout le temps de se débarrasser de la came. Et cinq minutes après le départ des flics, le trafic reprend comme

Voici justement une patrouille, matinale et visiblement nerveuse, qui gagne au pas de charge le fond du passage Brunoy. Six gardiens de la paix, la main sur la matraque et les yeux qui scrutent les fenetres, d'où peut tomber Dieu sait quoi. Un commercant noir crache sur lenr

. T'es nos content?

- l'ai le droit de cracker, non? Vieux singe, la prochaine fois l'apportera des cacahuètes! (Rires dans la patrouille qui se hate de regagner son fourgon.) DANIEL SCHNEIDERMANN.

(Lire la suite page 12.)

TRENTE ANS APRÈS DIEN-BIEN-PHU

# Les idées et les balles

par CLAUDE CHEVALLIER-APPERT (\*)

s. » Ce n'est ni un pacifiste, ni un défaitiste, ni un progressiste qui fait cette réflexion, peu après son arrivée en Indochine en automne 1945, face au nationalisme vietnamien qui vient de se déclarer. Mais-mien qui vient de se déclarer. Mais-un chef de guerre. Pas n'importe lequel. Le libérateur de Peris, de Strasbourg, le général Leclerc, commandant le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, qui mesure que l'idée de faire accider se partie à l'indépendance est un levain aussi puissant que celle de la délivois. Con nulle armée ne peut empê-chier ce levain-là de leur Co de chier ce levain-là de lever. Et de se réflexion neit se conviction qu'il faut reconneître l'indépendance du Vietriam et traiter avec Hō Chi Minh.

Les événements n'ont pas man-qué pour fooder et faire polirir la conviction de Leclerc avier même, sans doute, qu'il ne débapque à Segon : l'indépendance de Géralm proclamée par l'empaigne Bib Dai dès mars 1945, rengainelle, riprès oss mars 1940, repplatem, apres son abdication, par HÖ CIS Minh en aptembre de la mange-angle, fisikant écho à calle que, de la seguité, indo-nésia et Philippines viennent de déclarer coup sus coup, avec, entre

temps, en mai, le soulève rien de Sétif noyé dans le sang, pre-miera signes de l'éclatement des empires coloniaux.

Mais cetta conviction, malgré le prestige immense dont jouit l'ancien chef de la deuxième DB, il ne parviendra jamais à la faire partager à son supérieur immédiat, le hautcommissaire de la République en indochine, l'amiral Thierry d'Argen-Reu. Pire, une grande querelle, née de leur irréductible opposition face au problème indochinois, va dresser l'une contre l'autre ces figures de la France libre, les déchirer, au point que l'amiral se plaindra des tendances « capitulardes » de Leclerc, aliant même jusqu'à évoquer « Munich » pour stigmatiser la politique du vainqueur de Koufra...

On peut estimer que le choix de de Gaulle, expert en hommes, de ces tieux-le, el évidenment contraires, pour conduira, conseiller, appliquer la politique de la France en Indochine. fut une erreur politique majeure aux

(Lire la suite page 6.) (") Journaliste, ancien de la 2 DB.

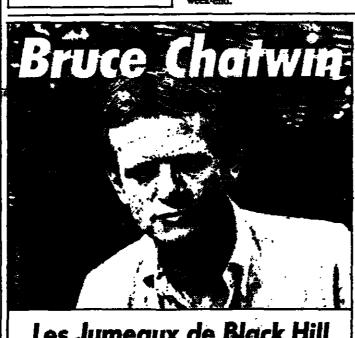

### Les Jumeaux de Black Hill roman -

traduit de l'anglais par Georges et Marion Scali

"Le dépouillement sculptural d'un Hemingway et la vivacité inspirée d'un Lawrence." John Updike



مكامن الأصل

CI

ENDANT longtemps,

frère de Lawrence. Aujourd'hui

sa célébrité tend à dénasser celle

de son frère. Car non seulement

Gerald continue à publier des

livres sur ses expéditions zoolo-

giques, mais il écrit aussi des

récemment en France illustrent

bien ces deux facettes de Gerald

Durrett, Dans Pigeons roses et

chauves-souris dorées, celui-ci

nous fait revivre ses séiours

mouvementés à l'île Maurice.

Cette île attirait l'auteur en rai-

son de sa faune extraordinaire.

Le dronte, ou dodo, ce gros

oiseau disparu de l'île Maurice.

est l'emblème de Geraid Durrell :

il porte même des cravates

Si le dodo a disparu, d'autres

espèces étranges de la faune

mauricienne sont autourd'hui très

menacées. Le but de Durrell était

de capturer des spécimens de

ces espèces pour ensuite les éle-

ver dans son zoo de Jersey et

obtenir leur reproduction. Tâche

apparemment louable, mais très

difficile. Ce n'est pas tout, en

effet, de faire se reproduire une

espèce en péril, il faut ensuite

parvenir à la réintroduire dans

L'argument a été longtemps

avancé par les responsables de

mais, aujourd'hui, on n'y croit

plus. Certes, la compétence de

Gerald Durrell est indiscutable, et

il a obtenu des succès dans ce

ERRATUM. - Des erreurs et des

• coquilles • se sont glissées dans l'arti-cle de Jean-Eric Schoettl intitulé • La

société, mode d'emploi », publié dans la page « Idées » de nos éditions du 4 mai.

Au dernier paragraphe, il fallait lire :

Concluons en revenant aux instituteurs de la III<sup>e</sup> République. On voit que
le projet défendu ici consiste à trans-

zoos pour justifier leur activité.

son milieu naturel...

ornées d'un dronte !

Les deux ouvrages parus

romans et des nouvelles.

Gerald Durrell fut connu

outre-Manche comme le

'ÉDIFICE de la décentralisation engagée par la loi du 2 mars 1982 ne fait encore que sortir de terre, ce qui explique que chacun ne perçoive pas la réforme de la même façon.

Trois niveaux peuvent donc être distingués.

En ce qui concerne les parlementaires, les universitaires, les responsables administratifs directement impliqués ceux qui sont restés théoriques, en un mot les « initiés ». il est frappant de constater qu'une partie d'entre eux ont modifié radicalement leur comportement lors du débat à l'Assemblée nationale, sur le projet de loi. Jacques Toubon expliquait l'opposition du RPR en récusant à la fois les objectifs et les méthodes. Il s'opposait au transfert de l'exécutif départemental au président du conseil général... comme au système de responsabilité des élus locaux.

De même, Charles Millon motivait l'hostilité de l'UDF par le risque de voir s'instaurer des féodalités et

Ces jugements sont aujourd, hui dépassés. Les plus ardents défen-seurs de la décentralisation, ceux qui - poussent à la roue - pour les transferts de compétences, sont paradoxalement ceux-là mêmes qui s'opposaient hier au projet de loi.

Au Sénat, où les divergences sont traditionnellement plus estompées, une proposition de loi présentée par

domaine. Il est néanmoins péni-

ble de lire le récit de la capture,

au filet ou au piège, de pigeons,

de roussettes, de lézards et

d'autres animaux de l'île Mau-

rice, qui ont dû passer de bien

rait le monde dans le dessein

d'approvisionner les zoos en

espèces rares. Il essaie

uiourd'hui de concilier sa nas

sion de la « collection » d'ani-

maux vivants avec la protection

de la nature. Le fait qu'il expose

au public les espèces qu'il veut

sauver laisse un certain

Ces réserves faites, le livre de

Gerald Durrell demeure un inté-

ressant document sur la faune

des Mascareignes, l'une des plus

L'autre ouvrage de Durrell.

Pique-nique et autres charivaris,

est tout différent : c'est un

recueil de nouvelles où l'auteur

donne libre cours à son humour.

La demière cecendant — une his-

toire de miroir maléfique dans un

château des gorges du Tarn -

nous fait basculer en plein fan-

tastique. On ne s'étonnera pas

que les animaux y jouent un

JEAN-JACQUES BARLOY.

\* Pigeons roses et chauves-souris dorées, traduit de l'anglais par Florence Herbulot. Buchet-

\* Pique-nique et autres chari-

crire le leur dans les formes de la

modernité... - et non pas - Concluons en revenant aux institutions de la Ilie République.... -

D'autre part, le club Espace 89 a vo-

cation à exprimer toutes les sensibilités de la gauche. Il ne peut être donc exclu-

sivement qualifié de « socialiste ».

varis, traduit de l'anglais par Fran-

coise Cartano, Buchet-Chastel, 260 pages, 75 F.

Chastel, 230 pages, 75 F.

bizarres du globe.

grand rôle.

Dans le passé. Durrell parcou-

mauvais moments.

Gerald Durrell, zoologiste et conteur

par ROBERT SCHWINT (\*)

Les trois perceptions de la décentralisation

Jean-Marie Ransch, sénateur et maire UDF de Metz, est même allée iusqu'à réclamer la création d'un haut conseil de la décentralisation et de comités régionaux de la décentralisation - pour assurer un contrôle de l'exécution des lois.

Cette volonté de protéger, de chaperonner la décentralisation est tout à fait remarquable.

On pourrait, de ce point de vue, esquisser une comparaison hardie entre la décentralisation et la Constitution de 1958 pour constater que, de la même façon, notre président de la République s'est parfaitement glissé dans l'habit de la Constitution de 1958; de la même façon l'opposition nationale aujourd'hui se glisse avec une satisfaction non dissimulée dans le nouvel habit du pou-

Quelle conclusion en tirer sinon que la décentralisation comme la Constitution ont obtenu leur label de qualité en sortant grandies de l'épreuve de l'alternance politique ?

Toujours dans ce sens, une complète objectivité oblige à dire aussi ne le report des élections an suffrage universel pour la région peut apparaître comme un frein dans le déroulement des opérations.

Tout cela montre bien à quel point le contexte politique joue sur l'application du principe de libre administration des collectivités

On observe également que beaucoup de craintes exprimées par les parlementaires, et peut-être surtout par les universitaires, se sont avérées sans fondement. Quelques exemples.

La crainte de voir la loi du 2 mars porter atteinte à l'unité nationale se trouvait au cœur des débats parlementaires de 1982. Chacun peut vérifier à présent que décentralisation ne signifie en aucune manière effacement de l'Etat.

Le renforcement des pouvoirs des commissaires de la République, seuls représentants de l'Etat dans les départements et les régions, en témoigne largement.

Décentralisation et déconcentration ne s'opposent pas, elles vont de

C'est d'ailleurs là où la déconcentration était la plus avancée en 1982 que la décentralisation a pu s'opérer au plus vite, comme en témoigne le domaine de la formation professionnelle, par exemple.

Les craintes touchant à la constitutionnalité des différents textes ont elles aussi été dissipées par le biais de quelques aménagements. La bantise de voir se développer ce que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation appelle une « juridictionnalisation - excessive, cette crainte s'est avérée sans fondement. L'activité des tribunaux administratifs et des chambres régionales des

comptes en atteste.

La dernière crainte, et la plus actuelle, a trait aux transferts de ressources liés aux transferts de compétences. Dans ce domaine, le scepticisme de certains est largement relayé par les médias. Pour s'en tenir cependant aux réalités, le seul avis qui ne puisse pas être contesté est certainement celui de la Commission d'évaluation des charges, installée le 31 mai 1982 sous la présidence d'un magistrat de la Cour des comptes. C'est à l'unanimité que cette instance a estimé conformes les transferts de ressources réalisés au titre de la formation professionnelle, seul champ d'analyse onvert actuellement aux observateurs. Les promesses sont

(\*) Sénateur PS et maire de Besan-

bonne partie des initiés pourraient se reconnaître dans la célèbre formule · oui, mais ». Le scepticisme, qu'on rencontre encore aujourd'hui ici ou là, doit être dépassé. Il faut que chacun joue le jeu de la décentralisation, sans arrière-pensée politi-

A l'opposé de ces initiés, il y a les profanes : pour l'homme de la rue, il faut bien le dire, la décentralisation ne signifizit jusqu'à présent pas grand-chose... Que l'exécutif départemental change de mains, que le contrôle a posteriori succède au contrôle a priori, ou que le maire puisse réquisitionner le comptable, sa vie de tous les jours ne s'en trouve en rien modifiée. Il ne se sent concerné qu'au moment où les transferts de compétences se réalisent ment domaine après domaine. Aussi n'est-ce que maintenant qu'une prise de conscience apparaît au niveau de l'opinion publique.

Avec l'augmentation du prix de la vignette, désormais fixé par le conseil général, la décentralisation devient quelque chose de concret, puisque dorénavant le prix de la vignette pourra changer d'un département à l'autre. Dans une moindre mesure, le fait que le permis de construire soit maintenant délivré par le maire frappe aussi les imaginations.

C'est donc maintenant qu'un effort d'information doit être fait auprès d'une opinion devenue plus réceptive. Disons que l'on pourrait résumer les réactions des profanes par une formule : « de l'indifférence à l'étonnement -.

### Les craintes des « néophytes »

Restent la grande majorité des élus locaux, et en particulier les conseillers municipaux des communes petites et moyennes, les néophytes. Ils découvrent depuis deux ans la réforme, submergés qu'ils sont d'informations venant de toutes mer leurs nouvelles responsabilités.

Là aussi, tout a été dit sur le poids de l'habitude prise depuis un siècle d'être assisté, protégé, chaperonné. On ne change pas du jour au lendemain le réflexe qui consistait à s'abriter sous un parapluie tenu par le préfet, celui de la tutelle.

Les conditions de succès de cette entreprise sont d'ores et déià rénnies, puisque, malgré les pesanteurs de tous ordres, un large consensus s'est réalisé, finalement très vite, autour de la nécessité de décentraliser. Les élus locaux sont passés d'une très nette appréhension à la soif de savoir et de connaître.

Il est urgent qu'une loi et que des règlements viennent préciser clairement les conditions dans lesquelles pourra s'organiser dans la diversité et la pluralité la formation des élus.

« Il n'y a pas de démocratie sans démopédie . écrivait, îl y a cent vingt ans, le Bisontin Proudhon, ce qui signifiait qu'il n'y a pas de démo-cratie sans éducation du peuple, sans formation.

En s'appuyant sur cette affirmation, on peut construire le syllogisme suivant : il n'y a pas de réelle démocratie sans décentralisation : or il n'v a pas de démocratie sans éducation : il n'y a donc pas de décentralisation sans éducation.

C'est dans ce sens-là qu'il est indispensable de mener à bien la décentralisation de manière que les Français accèdent à « une nouvelle citoyenneté - fondée sur la responsa-

### Le signe brisé

par GUSTAVE-NICOLAS FISCHER (\*)

ES Lorrains sont encore en état de choc : ils cherchent désespérément à comprendre, mais ont du mal à réaliser ce qui leur

Au-delà de tous les débats et controverses suscités par les décisions de restructuration, une question reste intacte : celle des hommes et de leur amertume. On aurait pu espérer que les mesures exceptionnelles d'accompagnement, décidées pour prendre en considération l'e aspect humain et social » du proplème, effaceraient ou atténueraient les réactions d'hostilité, ou du moins susciteraient des attitudes de « compréhension » mitigées.

En réalité, il n'en est nen; le fait paradoxal, c'est que les mesures d'accompagnement ne semblent guere toucher les principaux intéressés, car ils les rangent dans la lonque liste des promesses non tenues. Leur tête et leur cœur sont ailleurs : ils réalisent que c'est une part de leur vie qui est en train de s'effondrer; ils disent que l'on ne peut pas rempiacer ce que l'on a perdu.

Ces demières années, on a lu et entendu beaucoup de considérations sur les aspects économiques et politiques de la situation. Peu se sont réellement arrêtées à la situation humaine de tous ces travailleurs. anonymes ou conque, concernés par des orientations qui viennent bouleverser radicalement leur existence.

C'est pourtant ce drame social qui est incontournable et sur lequel il importe de s'interroger. Pourquoi éclate-t-il avec une telle pesanteur ? D'abord, parce qu'en Lorraine la siderungie n'est pas seulement une industrie comme les autres, c'est un vaste système social qui, depuis un siècle, a façonné toute une région, créé des modes de vie et une tradition, nés directement de l'empreinte des espaces du fer sur ses manières d'être et sa culture. Ensuite, parce que la Lorraine industrielle a attiré beaucoup d'étrangers; elle est devenue une terre d'immigrés. Or cas hommes ont recréé d autour de leur travail; ils se sont peut-être plus que d'autres attachés à l'usine ; c'est pourquoi la perte du travail équivant pour eux surtout à un vide social.

Et puis la sidérurgle a forgé les « hommes du fer». Près des fiauts fourneaux, burinés per le combat avec la matière, les sidéruroistes savent que leur travail est un métier. ils ont gardé dans leur corps la trace des gestes de leur labeur; il faut vivre sur place pour se rendre compte à quel point la sidérurgie n'occupe pas seulement l'horizon de nos vallées, mais les esprits. « Chacun porta un haut fourneau dans sa tête », disait l'un d'eux. Car leur monde, c'est l'usine. C'est là qu'ils ont appris à travailler, là aussi qu'ils ont trouvé

une identité forgée, parfois laminée

par ce matériau que leur métier avait

pour täche de transformer. Enfin, une demière raison peut expliquer cet impact social de la sidérurgie, au niveau de toute une région : c'est à la fois sa place et son relatif isolement, engendré notamment par l'image négative que les Français ont de leur industrie en général et de la Lorraine en particulier. A contrario, cette situation un peu en vase clos a fourni une maind'œuvre ouvrière qui a acquis un sens élevé de son métier - «Le fer est un vrai métier. 🌶 — et qui a fortement contribué à la bonne marche des usines et à l'innovation technolo-

Les ouvriers de la sidérurgie ont fait du bon travail.

ABONNEMENTS

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 605 F 859 F 1080 F

TOUS PAYS ETRANGERS

PAR VOIE NORMALE 661 F 1 245 F 1 819 F 2 368 F

ÉTRANGER

Aujourd'hui, on base le signe le olus fort de leur existence sociale. Toute une population se sent touchée, et pas seulement les sidenirgistes comme tels. Les manifesta-tions à Metz et à Pans ont été à cet égard le vecteur d'une puiss mobilisation sociale. Elles ont créé un courant qui a imposé un mouvement unitaire, où la « base » a arraché les différentes organisations syndicales à leurs oppositions partisanes.

ELECTION DE I

entre des grou

والمعتبد والمرادات

والمناسب والمناسب

9 ⊶تزرېين .

\_, . . . h . k &

4.75

1.2--

.. .- 1 1/4

فيمواخب واراب

4.

والمراجعة المراجعة

To a Section

··: 3-6 %

ar and the

A CONTRACTOR

· 1/10 上紅草質

4 18 miles

ing a sea of 🚑 .

- A

2.41

or or series

Une longue !

14 and 14 and 15 and 15

210 ± 210 ± 200

The second second

Service of Policy Services Confession

The second second

A Table of the Control of the Contro

The state of the s

The second seconds and

I Branch Branch

Markette and the Appropriate

State of the last of the last

The second second second

The second of

No. 50 By

At the state of th

Contract of the second

The state of the s

Sign of the same o

A STATE OF PERSON AND

The same of the sa

The state of the s

Belle and a E pass on

The same of the same

The state of the s

A STATE OF THE STA

The later of the second

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR THE STREET -

Pining : Mr Incap

ion me

) - 140 4074

The same of the same of STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

5.3 1 Marie 19864

A STATE OF THE PROPERTY.

Constitution

LE WE SHAPE &

San Reichtel

Ar. e ande

85. 2 2 2 to

44

Sec. Sec.

récompa

380

7.70.4

- -

. . .

£23-. - \*\*

222.5

Marian and the

<del>-20</del> +1 1€ 1 1 1

4:

Mais la réelle nouveauté de ces manifestations, c'est qu'elles n'étaient plus réalisment revendica-trices; la gravité des déférents cortèges contenzir en vénté une grande violence, car tout le monde savait plus ou moins ou on ne veneit plus la pour obtenir une concession, a for-tion une révision du plan acier, mais que, au contraire, on était là parce qu'on n'avait plus nen à perdre.

#### Un sentiment d'abandon

Ces ouvriers de Lorraine vont donc partir de leur usine, quitter un monde qui était leur raison de vivre ; ils se trouvent dépossédés, non seulement d'un salaire, mais encore d'un ensemble d'éléments inscrits dans leurs habitudes, dans leur quotidien, dans leur personnalité, et qui ont habité leur existence sociale. En perdant leur travail, ils se sentent perdus eux-mêmes. Bien plus, ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés.

Ainsi donc, après avoir été vidés jusqu'au bout, ils n'intéressent plus personne. Les notables cherchent quel profit tirer de la situation : les uns démissionnent sans démissionner, dans un acte sans conséquence ; d'autres chauffent des dossiers locaux pour améliorer l'ordinaire de leur boutique. Mais pour eux il n'y a oas de place.

Les erreurs passées, pas plus que les demières décisions polítiques, ne peuvent les consoler : au contraire, elles les crucifient dans l'impuissance s'interrogent : n'y avan-è pas d'autre solution possible? Ils se rendent compte que même les experts ne sont pas d'accord entre sux ; les uns pensent que seul le train universel de Gandrange peut assurer l'avenir, les autres Voient dans sa construction comme une quest hérésie, une opération insensée.

A travers les décisions, la seule chose dont ils sont sûrs, c'est qu'une part d'eux-mêmes est en train de mouris. Car its savent que, lorsou on perd son travail, on perd un geu de son existence. C'est pourquoi toute une région est plongée dans une

On oublie si vite que le travail est une part tellement importante de la vie, de nous-mêmes. Nos maîtres en politique voudraient que les hommes s'adaptent aux nouvelles restructurations comme une bonne pête à un moule. Mais on ne s'adapte que lorsqu'il y a de nouveaux horizons possibles, lorsque les gens savent qu'il y a un avenir devant eux.

Or aujourd'hui, pour beaucoup, il vail est la mort de leur existence sociale. Alors, tisuse sont habitues à l'idée de mourir : ils font aujourd nui le deuil de la sidérurgie, ils font le deuil de leur travail. Aucune politique sociale, aucuin discours de solidanté, ne pourra changer ces réactions viscérales qui paraissent à première vue si irrationpelles aux yeux de cer-tains. Et pourfant n'est-ce pas une loi profonde de la vie de faire le deuil. quand on vient à prendre un attache-ment qui sat sa raison de vivre. O'aucuns décountront seulement après coupre quel point le travail a rythmé leur vie at structuré leur iden-

Alors, en guise de pied de nez à l'histoire, faut-il chanter une demière fois Vous n'aurez plus l'Alsace et le Lorraine 7 Faut-II se cramponner et se battre pour garder ce qui peut être sauvé des usines actuales ? Ou fautil tuer ce petit haut fourneau que che-cun porte dans se tete pour inventer

et faire un autre avenir ? D'une certaine façon, la question est déjà tranchée. La seule chose incertaine, c'est le coût humain de cette conversion. En Lorraine, les hauts fourneaux s'étaignent ; seuls restent des hommes démunis qui gardent encore de l'espoir, malgré tout. Mais au fond d'eux-mêmes ils savent que rien ne sera plus comme avant ; simplement, avec « des mains et un cerveau », ils sont là pour recommencer, ailleurs peut-être, un autre travail. Alors, ils attendent une fois de plus les emplois nouveaux promis pour que cette région continue à vivre demain, Mais cela est déjà une autre histoire.

(\*) Professeur de psychologie sociale, université de Metz.

Auteur de Espace industriel et Liberté, l'autogestion claudestine, PUF, 1980, et le Travail et son espace, Dunod 1983.

## L'identité du psychothérapeute

Par Paul Gérin et Jean-Pierre Vignat

Qu'est-ce qu'un psychothérapeute? Cette question est sans doute une des manières actuelles de formuler le "Qui suis-je?", cette interrogation toujours plus ou moins clairement présente en nous. Ce livre fait part de l'expérience vécue par de nombreux psychothérapeutes à ce sujet.

Collection "Psychiatrie ouverte", dirigée par Yves Pélicier et Danuel Widlöcher. 192 pages : 120 F.

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE

## Le Monde

5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 89 C.C.P. 4207-23 PARIS - TELEX MONDPAR 650572 F Tél.: 246-72-23

**PRIX DE VENTE** A L'ÉTRANGER

Algéria, 3 DA; Marce, 4,20 dr.; Terbile, 380 m.; Allemagne, 1,70 DM; Autriche, 17 ach.; Belgique, 28 fr.; Cameda, 1,10 8; Côta-d'ivoire, 300 f CFA; Banemerk, 7,50 kr.; Espagne, 110 peu.; E-U., 36 c.; G.-B., 55 p.; Grèce, 65 dr.; Irlande, 85 p.; Italie, 1 500 L.; Liben, 375 p.; Libya, 0,350 DL; Luxembourg, 28 f.; Norvège, 8,00 kr.; Pays-Ban, 1,75 fl.; Pertugal, 85 eac.; Sánégal, 300 f CFA; Suèda, 7,75 kr.; Salana, 1,50 f.; Youropievie; 162 nd.

Edité par la S.A.R.L. le Monde *Gérant :* André Laurens, directour de la publica Anciens directeurs : Hubert Bouvo-Méry (1944-1969) Jeoques Feuvet (1969-1982)

Interimenta da Monde S.z. de Italies PARIS-IX

Commission paritaire des journ et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

- BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 381 F 685 F 979 F 1 248 F IL - SUISSE, TUNISIE 454 F 830 F 1 197 F 1 530 F

Par vele aéricane : tarif sur demande. Les abonnés qui paient pur chèque pos-tal (trois vollets) vondront bien joindre ce chèque à leur demande. Changements d'adresse définitifs ou

Joindre la dernière bande d'envoi à Vegillez avoir l'obligeauce de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie

brisë

**ა** რაგეთვი .

\* A C-

性色"

F1 2 ... **\*\*\*\*** 

Regist of a ...

Sacre 19 3 3

and the first

West Committee

Approximation of the second

整部6 布拉什么?

The Transition of

k 🗱 azer 👑

Seatment of abanda

& Alexander

Car - Lynna .

Park # 3 1 ...

## 72°C

THE WALL TO THE

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

4786.12 1111

1 m

Sees the Table

\_**40** π · · · ·

重 西班上人

ing the second

Mark Comment

郷 やいさい .. A ... *₽*\*\* → :: Same and the same of the same

Park Sales

7.44 A. T.

5 4 5

grade and the second

এই কে ব

gazzaka -k-: -

The FR No.

ڪ چي <u>سعو</u> ڪ

A WAY

· Principal in

teri'

食の様々だない

a copperate of

- - ·

14 To 15 To 15

CAPPORT F

Region of

**9**65

AND THE PERSON

2 - 25

Name (2.11)-1

Salar Salar

357 July 7. 1

ر الأسام (Ali العام العام

Marian Com.

Carting the

3---

Acceptance of the second

merense 🐰

## Le Monde

## L'ÉLECTION DE M. NAPOLEON DUARTE A LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU SALVADOR

<u>étranger</u>

## Le nouveau chef de l'Etat devra louvoyer entre des groupes de pression violents et contradictoires

De notre envoyé spécial

San-Salvador. - Napoleon Duarte l'emporte, mais se garde de tout triomphalisme. Il s'est présenté, le lundi 7 mai, comme le président de tons les Salvadoriens. Il a lancé un appel à tons les partis en faveur du pluralisme. Il a demandé à l'ARENA (extrême droite) de saire preuve de responsabilité et de colla-borer à la construction de la démo-

Le major d'Aubuisson, leader de l'ARENA, n'admet sa défaite que du bout des lèvres; il demande à participer an prochain gouverne-ment. Quelque chose qui ressemble à un débat démocratique moderne s'esquisse au Salvador, déchiré par la guerre et la violence depuis quatre ans, mais dont le peuple a de nouveau manifesté, le 6 mai, un remarquable sens civique.

Bien des obstacles restent pourtant à surmonter sur ce long chemin de la paix et de la réconciliation na-

Le leader de la démocratie chrétienne n'a pas obtenu le pourcentage de voix qu'il espérait. Sa marge est raisonnable, mais un peu faible dans le contexte salvadorien. M. Duarte a justement fait valoir, lundi, qu'une seule voix de plus que l'adversaire suffit pour se prévaloir de la majorité. Mais son pays, fragile et blessé, l'européenne. D'autant plus que le prochain président - il doit prendre ses fonctions le 1 juin - devra naviguer au plus près et louvoyer entre des groupes de pression violents et contradictoires.

La démocratie chrétienne salvadorienne est un parti populaire, c'est évident. Mais il a été durement frappé et il manque de cadres. Les couches populaires attendent de M. Duarte qu'il remplisse sa pro-messe de faire un « gouvernement pour le peuple ». Qu'il lutte contre le chômage (le taux moyen est de 35 %), qu'il poursuive et reprenne une réforme agraire très discutée, qu'il s'intéresse au sort des plus humbles. M. Napoleon Duarte a été notamment soutenu par M. Camacho, le leader des associations de coopératives agricoles (ACOPAI). Les organisations syndicales, qui ont esquissé un retour notable, maigré la violence et les menaces de mort, n'ont certainement pas l'intention d'être complaisantes avec le nouvel

M. Duarte est habile et pragmatiaux requêtes de la population sans l'ARENA des tendances fasci- zan, pour repartir deux heures plus

trop heurter les milieux d'affaires, les commercants et une petite bourgeoisie effrayée par les réformes de la démocratie chrétienne, en qui elle voit le cheval de Troie du communisme. M. Napoleon Duarte a aussi fait appel lundi au secteur privé, paissant et entreprenant dans ce pe-tit pays surpeuplé et combatif. Mais il y a une frontière – particulièrement avec la réforme agraire — au-delà de laquelle le nouvel élu risque de déclencher des vagues de violence. Il le sait et son souci majeur, à court terme, est de rétablir ce qu'il appelle les « bases de la sécurité

#### L'impartialité de l'armée

L'Alliance républicaine nationaliste (ARENA) est, elle, un parti neuf dont les progrès sont spectaculaires. Son leader charismatique, le major d'Aubuisson, un officier de réserve, est un violent peu enclin à la conciliation. Mais il a beaucoup appris en quelques semaines. Son en-tourage l'a bien conseillé et il a fait une bonne campagne. Dimanche, il a pris une initiative de politicien prosionnel : il a visité en hélicoptère la plupart des capitales départementales. Le forcing de dernière minute de ses partisans, dans la capitale et en province, leur savoir- faire et leur dévouement à la cause expliquent en partie la remontée de l'ARENA par rapport aux sondages des derniers

La clientèle de ce parti est hétérogène : milieux d'affaires, bourgeoisie, moyenne et petite, grands propriétaires terriens - mais aussi un secteur du sous-prolétariat et beaucoup de petits paysans sans terre. M. Duarte triomphe dans la capitale et dans les centres urbains en général. Mais l'ARENA l'emporte dans beaucoup de zones rurales et dans les régions les plus touchées par la guérilla: Chalatenango, Cuscatlan, Cabanas, Morazan, Usulutan. Partout où la guérilla est présente, l'ARENA apparaît comme un rem-part. Le parti de d'Aubuisson gagne même à San-Vicente et à San-Miguel (dans cette dernière ville, la troisième du pays, les actions ar-mées lancées dimanche par l'ERP (armée révolutionnaire du peuple, le Joaquin Villalobos) ont favorisé L'ARENA

tard pour les villages isolés au nord

santes; mais il n'y a pas que cela. L'armée, dans sa majorité, ac-Ultranationaliste. anticommuniste, cepte Napoleon Duart et entend resl'ARENA n'est plus seulement, depecter la légalité et la « volonté du peuple ». Certains colonels sympapuis le 6 mai, un parti d'extrême droite. C'est une formation puisthisent avec la démocratie chrésente qui peut ioner un rôle polititienne ; d'autres se méfient de son que important si elle accepte, programme de réformes. Presque comme le souhaite M. Napoleon tous souhaitent que le pouvoir civil Duarte, de respecter les règles du ne s'immisce pas dans les affaires jen démocratique; et si certains de ses leaders ne font pas obstacle à militaires, en tout cas pas dans les promotions. Or, aux termes de la Constitution, M. Duarte devient le une éparation des groupes armés plus ou moins clandestins, partisans commandant en chef des forces ardes méthode expéditives... mées. C'est là une situation délicate. L'armée demeure un élément es-

Autre problème épineux : l'armée sentiel de toute évolution. Elle a asaccepte M. Napoleon Duarte car ii suré la sécurité des élections, le est la garantie du maintien - et de 25 mars comme le 6 mai, au prix de l'accroissement - de l'aide militaire lourds sacrifices en hommes, et elle américaine. Il y a donc là un test qui a été réellement impartiale. Ses chefs - en particulier les colonels qui commandent les unités en opérasera rapidement passé par le nouvel élu. M. Duarte va entreprendre rapition - ne tarissent pas d'éloges sur dement un voyage à Washington. ia façon dont le - peuple s'est com-Qu'en résultera-t-il ? Les bases de la porté pendant les élections ». C'est démocratie chrétienne sont manifesune armée qui manque manifestetement contre une présence militaire ment de moyens (ses bataillons d'inaméricaine excessive. Non aux tervention rapide n'ont pas assez troupes étrangères, a dit lundi Napoleon Duarte; qu'elles soient amé-ricaines, nicaraguayennes ou cud'hélicoptères et se déplacent en camion) : mais elle a progressé. Toutes baines. > Il a dit non aussi aux les troupes pe sont pas de même qualité. Une visite de différentes catroupes étrangères - dans la région ». C'est une affirmation qui rasernes est, de ce point de vue, très vit les bases de la DC mais qui peut instructive. La discipline, les méthodes de combat laissent parfois à être l'amorce d'un conflit avec les désirer. Mais c'est une armée qui a aussi maintenant des officiers de

Reste la guérilla. Elle demeure puissante, bien organisée (sur le mo-dèle pyramidal d'une armée). Elle a, elle aussi, ses unités d'élite comme le bataillon Braz (bataillon révolutionnaire Arce Zabra) envoyé la semaine dernière dans la région d'Ilobasco, dans le Cabanas, et qui occupe encore Tejutepeque. Mais son comportement depuis la mimars est un peu cahotique. Elle agit en ordre dispersé et sa radio (Vence-remos) présente des actions de desrados - commude celles de San-Miguel, dimanche - comme de grandes victoires ». Mais elle conserve une capacité opérationnelle solide et peut à tout moment frapper un coup vraiment spectaculaire et efficace. Elle vent le . partage du pouvoir . - une revendication évidemment irréaliste. M. Duarte lui offre de s'intégrer au jeu politique légal. Il y a encore un abime entre les deux positions. Ce n'est pas le moindre défi que doit affronter le nouvel élu.

### Un succès majeur pour M. Reagan

De notre correspondant

M. Duarte représente un succès majeur pour M. Reagan. Vivement es-pérée à Washington, elle va permettre au président américain de défendre de laçon plus convaincante qu'auparavant sa politique centraméricaine, tant devant le Congrès que devant les deux tiers de l'opinion qui la désapprouvent, jusqu'à maintenant en tout cas.

Les bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin, le fait surtout que ce soit à un partisan de la démocratie qu'il ait permis de l'emporter, viennent donner une justification morale à l'aide militaire que les Etats-Unis apportent au Salvador. • Le plus satisfaisant, a aussitôt déclaré, lundi 7 mai, M. Reagan, est qu'il y ait eu des élections réussies, et cela a prouvé à nouveau que des progrès vers la démocratie avaient été faits (dans ce pays) ».

Le Washington Post, qui ne ménage habituellement pas ses critiques contre l'engagement en Amérique centrale, se montre ce mardi matin presque plus enthousiaste encore en ne tarissant pas d'éloges sur le - courage -, - l'intégrité -, la volonté de « réforme sociale », de « réconciliation - nationale et de respect des droits de l'homme de M. Duarte, qu'il faut maintenant aider, estime le quotidien libéral, à résister à la guérilla, à contrôler les militaires et à ouvrir le dialogue. Le principal candidat à l'investiture démocrate, M. Mondale, a abondé dans le même sens en se déclarant · heureux » de la victoire de M. Duarte et en laissant entendre qu'il serait maintenant favorable à l'octroi de crédits supplémentaires au Salvador

#### Continuer l'aide aux ∢ contras »

M. Reegan a donc maintenant de bonnes chances d'obtenir de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, qu'elle débloque, si ce n'est les 93 millions de dollars d'aide d'urgence qu'il réclame pour l'armée salvadorienne, à tout le moins les 62 millions que le Sénat, à majorité républicaine, a déjà votés

Compte tenu de la tempête qu'avaient suscitée au Congrès, juste après le vote du Sénat, les révé-MARCEL NIEDERGANG. | minage des ports nicaraguayens, ce

Washington - La victoire de serait déjà là une belle réussite pour M. Reagan, Il compte d'ailleurs, en appelant mercredi soir, dans un discours télévisé, les parlementaires à ne plus marchander les crédits pour l'Amérique centrale, s'engager personnellement dans cette hataille et tenter ainsi devant le pays, à six mois des élections présidentielles, une démonstration d'autorité politique sur un terrain considéré comme dangereux pour lui.

#### Conforter la politique centre-américaine

L'avantage que représente l'élec-tion de M. Duarte pour le président et le candidat Reagan ne se limite pourtant pas à cela. En refusant par deux fois, ces derniers mois, un visa d'entrée aux Etats-Unis à M. d'Aubuisson, en déponcant officieusement aussi ses liens avec les « escadrons de la mort », le gouvernement de M. Reagan a largement contribué à la défaite du candidat de l'extrême droite salvadorienne. Les dirigeants américains se sont ainsi acquis l'avantage de pouvoir dire que ce n'est pas le renforcement des dictatures sanguinaires, mais le développement d'évolutions démocratiques qu'ils défendent en Amérique centrale face aux mouvements de guérilla et aux menaces pesant sur les intérêts géopolitiques des Etats-

Cet argument, que M. Reagan ne manquera sans doute pas de développer mercredi soir, sera fort utile pour justifier la poursuite de l'aide plus du tout secrète apportée aux mouvements de guérilla antisandinistes et essayer d'obtenir de la Chambre des représentants qu'elle vote - comme l'a déjà fait le Sénat - les 21 millions d'aide supplémentaire que l'administration voudrait leur octroyer.

Il est déjà prévu que M. Duarte vienne aux Etats-Unis d'ici à la fin du mois, donc avant même d'être officiellement investi. C'est pour son seul pays, et certainement pas pour la politique nicaraguayenne de M. Reagan, qu'il plaidera devant la presse et le Congrès américains; mais sa seule présence à Washington ne pourra que conforter l'ensemble de la politique centre-américaine du président.

BERNARD GUETTA

### Une longue patience récompensée

M. Napoleon Duarte, aussi loin qu'on remonte dans la partie connue de sa vie, a souhaité être président de son pays. C'est aujourd'hui un rêve réalisé. Fondateur, en 1960, avec un minuscuie groupe de représentants de la petite bourgeoisie salvadorienne, du Parti démocratechrétien, il en est rapidement devenu le leader incontesté.

Né en 1926, cet ingénieur est un redoutable orateur, et un « animal politique »-né. Il n'a jamais perdu l'espoir d'accomplir ses trautes ambitions, même durant les années les plus difficiles de son existence, où il vivait en exil à Caracas après les événements confus de 1972. Il avait alors échoué à faire reconnaître, même au prix d'un début de soulèvement militaire, sa victoire à l'élection présidentielle. Artêté, torturé par les militaires, il dut s'éloigner pour sept ans de cette ville de San-Salvador, dont il avait été maire dans les années 60, et où il est visiblement « chez lui ».

La démocratie chrétienne internationale (et d'abord celle du Venezuela) n'abandonna jamais cet homme dont il était évident. à le rencontrer une seule fois, petit, rêblé, l'œii noir, José Napoleon Duarte rayonne de conviction tout on sachant habilement concéder ce qu'il faut à l'interlocuteur pour ne point parattre sectaire.

Revenu au Salvador presque aussitôt après le coup d'État des jeunes officiers qui avaient renversé le général Romero, incapable et corrompu, le 15 octobre 1979, il devint après l'éclatement du gouvernement d'unité. nationale, président de la junte de gouvernement qui se constitua alors. On na sait trop si l'éloignement force, à la fin de 1980, du colonel Majano, représentant Le secteur progressiste des forces armées, a préoccupé M. Duarte, comme on le crut alors. Cet événement le laissait, certes, en tête

à tête avec les militaires les plus réactionnaires, mais il éloignait aussi un homme dont le « profil » aurait pu fournir une solution de rechange à la sienne - solution qui aurait, elle, sans doute eu l'avai des milieux de gauche, et peut-être de la guérilla...

M. Duarte dut, comme chef de la junte, endosser les crimes qui se perpétraient alors au Salvador : non seulement ceux des Escadrons da la mort d'extrême droite - ce qui s'expliquait, compte tenu de leurs liens évidents avec certaines forces de l'ordre, mais aussi, ce qui était plus paradoxal, ceux - infiniment moins nombreux, il est vrai – commis par l'extrême gauche. De fait, ce fut l'une des périodes les plus sanglantes de l'histoire d'un pays qui, pourtant, n'en a pas manqué. Le leader de la DC s'est défendu en faisant observer ou'il se devait de préserver l'avenir et que, pour le présent, ses sympathisants n'étaient pas épargnés par la vio-lence des deux bords, ce qui était parfaitement exact.

Lors des élections à l'assembiée constituante, en 1982, son parti, quoique arrivé en tête, n'en dut pas moins céder la place à la coglition de la droite et de l'extrême droite. On évita certes de porter à la présidence le major d'Aubuisson qualifié de « tueur psychopathe » par l'ancien ambassadeur américain à San-Salvador, M. White, pour son rôle présumé dans l'action des Escadrons de la mort et l'assassinat de Mgr Romero, en mars 1980, Mais M. Duarte n'en dut pas moins rentrer dans le rang, tout en pratiquant une opposition « constructive » au sein de l'assemblée constituente.

Sa longue patience, son intelligence politique, sa rouerie aussi, trouvent sujourd'hui leur récompense. Mais M. d'Aubuisson saura-t-il, à son tour, pratiquer l'opposition constructive ?

### « Ecraser la

(Suite de la première page.) Les guérilleros qui som dans la montagne aussi sont habités par la haine. C'est très grave, cette montée de la haine. C'est ce qu'il y a de plus grave en ce moment dans ce - Voulez-vous lancer un ap-

pel aux insurgés ?

premier ordre (le lieutenant-colonel

Monterrosa, commandant de la troi-

sième brigade de San-Miguel est de

ceux-là ; mais il n'est pas le seul) qui

Non aux troupes

étrangères »

d'élite, formés en partie dans la zone du canal de Panama, et, depuis

1983, au centre d'entraînement de

Puerto-Castilla, au Honduras, Cer-

tains des meilleurs officiers supé-

suivi des cours aux Etats-Unis et à

Les hommes et les officiers des

bataillons d'élite sont capables d'af-

fronter la guérilla, de jour comme de

nuit, et de rester en opération pen-dant des semaines. Ceux du batail-

lon Arce, basé à San-Miguel, sont

rentrés vendredi après dix jours et

v muite de mos

pays.

rieurs salvadoriens ont égalen

Taiwan, à l'école Fu Hsing Can.

L'armée dispose de bataillons

donnent l'exemple.

Il saut bien réfléchir. Si vous parlez de négociation sur la base des vingt et un points du Front Fa-rabundo Marti (2), je dis catégori-quement: non. Il n'est pas question de négocier. Pas question de parta-ger le pouvoir. Mais si vous songez à la recherche de possibilités per-mettant à la guérilla d'abandonner les armes et de se joindre à la lutte politique légale, je dis oui. Mais at-tention : il faut d'abord bien assurer ce que j'appelle les bases de la sécu-rité générale. Cela prend du temps. Et il faudra convaincre beaucoup de monde à l'idée de cette recherche de solution. C'est un grand défi.

- Est-ce que vous avez été aidés par les États-Unis ? - Absolument pas. J'ai même entendu dire avant le premier tour que les Américains préféraient Che-

chi Guerrero (3).

### quarante mille morts

- Mais les Etats-Unis ont refusé un visa d'entrée à d'Aubuis-

- Oui, mais c'était bien avant les élections. Moi aussi, on m'a refusé des visas, particulièrement en France. Celà dit, cette affaire de visa a peut-être joué un rôle. En tout cas, l'ARENA l'a exploitée de manière nationaliste, comme un affront au nationalisme salvadorien. Ils l'ont présenté comme une victoire. Il ne faut pas en tirer des conclusions générales. Ce qui est vrai, c'est que l'étranger intervient dans nos affaires. François Mitterrand aussi est intervenu dans les affaires du Salvador (4).

- Que pensez-vous de la mise en garde des militaires contre toute modification structurelle des forces armées?

- Je réponds que l'armée n'est pas un Etat dans l'Etat. La Constitution définit parfaitement le rôle de chacun et celui des forces ar-mées. Un civil qui devient président de la nation devient, ipso sacto, le chef suprème des forces armées. Il devient un militaire à son tour. En 1981, la situation était différente. Je n'étais que le chef de la junte de

- Est-ce que quatre ans de guerre ont changé le Salvador?

- Certainement. Le plus grave, ce sont nos victimes, les quarante mille morts. Un désastre. Et aussi la dynamique de la haine et de la violence. Il est encore plus difficile de revenir en arrière avec un tel bilan. Mais je dirais aussi que le peuple a acquis une plus grande conscience politique.

> - Qu'est-ce que vous entendez par « communitarisme » ?

Ca vient au terme « communauté ». L'idée est d'instaurer des relations qui ne soient pas seulement de voisinage entre les hommes, mais des relations comme celles qui existent dans une même famille.

- Il peut y avoir confusion entre communitarisme et commu-

C'est l'ARENA qui s'est emparée de cette querelle sémantique pour faire campagne contre nous. D'après les sondages sérieux, 2% seulement se sont laissé abuser.

(2) Le Front Farabundo Marti de libération nationale, ou FMLN, regroupe les cinq organisations de guérilla salva-

(3) M. Francisco Guerrero était le leader du Parti de conciliation nationale (PCN, une formation de droite créée par le précédent régime militaire) lors du premier tour de l'élection présidenticle, le 25 mars.

(4) Allusion à la déclaration francomexicaine du 28 août 1981 reconnaise.

sant au Front Farabundo Marti et au sant an Front Farantials mand of a front démocratique révolutionnaire (FDR) la qualité de - forces politiques représentatives » des Salvadoriens.

### violence... »

- Qu'est-ce que vous atten-

- Qu'elle soit blen présente en Amérique. L'Europe est la source de la culture du monde occidental. L'Europe peut beaucoup pour nous, à tous les niveaux économique. DOlitique et culturel.

- Et de la France?

- Que son ambassadeur soit installé à San-Salvador. Qu'elle soit aussi bien présente. J'ai vaguement entendu dire que le gouvernement français avait un peu modifié sa position, mais je ne sais rien de

Propos recueillis par MARCEL NIEDERGANG.

### LA **MEMOIRE RELIGIEUSE** DE L'HUMANITE **A MAINTENANT** SON MENSUEL: NOTRE HISTOIRE.

Notre Histoire se propose chaque mois d'interroger la mémoire religieuse de l'humanité, pour mieux éclairer le présent et imaginer l'avenir. Rédigée par des journalistes et des historiens, Notre Histoire alliera la rigueur professionnelle au plaisir de l'écriture et de l'image.

Si vous habitez l'une des villes suivantes, vous trouverez "Notre Histoire" chez la plupart des mar-chands de journaux: Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Brest,

Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse. Sinon, profitez des conditions avantageuses offertes aux abonnés fondateurs : 5 numéros, 80 F\*. Envoyez vo- 🕐 tre adresse et votre règlement à "Notre Histoire" 163 bd Malesherbes 75017 Paris.

Nº1 de Notre Histoire le 5 Mai 1984 Mensuel de 68 pages toutes en couleurs, 20 F le numéro Pour l'euranger, demandez les tarifs spéciaux.

HISTOTRE



### Le nouveau président M. Febres Cordero entend mener une politique économique libérale

D'un tour à l'autre de l'élection présidentielle, la victoire a soudain changé de camp en Equateur. Le 29 janvier, le candidat de la gauche modérée, M. Rodrigo Borja, avait déjoué les sondages en devançant d'une courte tête son principal adversaire conservateur, le dimanche 6 mai, c'est ce même prétendant de la droite, M. Leon Febres Cordero, qui, a, à son tour, créé la surprise en remportant le deuxième tour décisif.

Une fois de plus, le réflexe régionaliste aura pris le pas, en Equateur, sur les considérations purement politiques. Le duel entre la gauche et la droite se double en effet d'une traditionnelle rivalité entre la sierra (la montagne) et la côte. Au bout du compte, c'est Guayaquil, principale ville du pays et grand port sur le Pacifique, qui fait la différence. Identifié à tort ou à raison aux intérêts de Quito, la capitale et sa ville d'origine, M. Borja a eu beau bénéficier du désistement de trois candidats du centre et de gauche, éliminés au premier tour, il n'est pas parvenu à vaincre les réserves des gens de Guayaquil et de sa puissante communauté d'affaires.

Berceau du populisme qui a naguère fortement marqué la vie politique équatorienne, Guayaquil a toujours été une ville imprévisible. « Que voulez-vous, nous disait récemment M. Borja, Guayaquil change selon transformations apportées par le boom pétrolier des années 70, le port du Pacifique et son secteur d'exportation avaient quelque peu păti du renforcement de l'administration publique et du nouvel essor industriel de Quito. Depuis l'indépendance, le cacao, le café puis la banane avaient, tour à tour, assuré la prééminence économique du Guaya-quil. Mais, avec l'apparition de l'or noir, une partie de ce pouvoir avait commencé à lui échapper.

Lié de près au groupe Noboa, l'une des principales sociétés d'import-export de Guayaquil, M. Fabres Cordero s'est affirmé comme le porte-parole, à la fois, des sa ville. Né en 1931, le futur président a bâti toute sa carrière, d'abord professionnelle, puis politique, sur la côte. Après avoir achevé ses études d'ingénieur aux Etats-Unis, il est entré au service de plusieurs grandes entreprises de sa ville natale. Depuis 1965, il était directeur de la chambre d'industrie de Guayaquil, et il a également présidé la chambre des industriels latino-américains. Membre de l'Assemblée constituante de 1966, il a ensuite été sénateur jusqu'en

Après l'éloignement des militaires eu 1979, M. Fabres Cordero est élu député du petit Parti social-chrétien. Au Parlement, il se montre l'un des

plus remuants de la politique timidement réformiste des présidents Roldos, puis Osvaldo Hurtado. Avec les encouragements des milieux d'affaires et de l'ancienne olicarchie. qui se sentent menacés dans leurs intérêts, il deviendra tout naturellement le candidat du Front de reconstruction nationale. Dès le premier tour, il avait rallié autour de lui les principales formations de droite, des conservateurs aux libéraux, en passant par les fidèles de l'ancien président populiste Velasco ibarra.

Auréolé de sa crinière blanche, le regard noisette derrière de fines lunettes, le sourcil broussailleux et la moustache poivre et sel, M. Febres Cordero n'a pas lésiné sur les moyens pour se donner une image de meneur d'hommes. Tantôt à chevai jouant les cow-boys, tantôt sous l'apparence plus rassurante d'un père tranquille, il a infassablement percouru le pays. Partout, il a répété qu'il était possible de sortir l'Equateur de la grave crise économique et sociale qu'il traverse. Soigneusement orchestrée par un bureau de relations publiques colombien, sa campagne aura sans doute été l'une des plus coûteuses de l'histoire électorale du

#### L'ordre et la morale »

Plutôt que de s'étendre sur son programme, M. Febres Cordero a préféré s'en tenir à des généralités aux relents populistes. « L'Equateur est mon parti »; ou encore : «L'ordre et la morale seront notre bannière. > Afin d'∢ encourager l'honnêteté », il s'est engagé à combattre la corruption et la spéculation. Sous le slogan « Pain, toit et emploi ! », il a promis, pêle-mêle, d'enrayer la hausse des prix, de fournir un logement à tous et de donner du travail aux chômeurs. Sa recette est d'en revenir aux règles classiques du libéralisme, en limitant au minimun les interventions de l'État. Pour relancer la production, il propose de redonner confiance aux investis et d'ouvrir les portes du pays au capital étranger. Pour restreindre les décenses publiques, il entend aussi mettre un terme « au paternalisme de l'Etat > et limiter la bureaucratie.

Ces remèdes néolibéraux donnemot-ils de meilleurs résultats en Equateur que dans d'autres pays de la région ? En tout cas, avec une majorité parlementaire hostile et une effervescence sociale latente, M. Febres Cordero aura fort à faire pour naviouer entre les écueils en prenant, le 10 août, la succession du président sortant, le démocratechrétien, M. Osvaldo Hurtado.

JEAN-CLAUDE BUHRER.

### Panama

GOUVERNEMENT ET OPPOSITION REVENDIQUENT LA VICTOIRE AUX ÉLECTIONS

### Des affrontements ont fait quatre morts

De notre envoyée spéciale

meilleur score.

val et avouait même sa déception en reconnaissant qu'il avait espéré un

Le général Manuel Antonio No-

reiga, commandant en chef des forces armées (autrefois garde na-

tionale), a estimé pour sa part que les menaces proférées par l'Alliance

d'opposition témoignaient de son désespoir devant l'échec. Les

forces armées, a-t-il souligné dans un

message à la nation, respecteront le

verdict des urnes; elles « sont une

institution du peuple... qui se porte

NICOLE BONNET.

garante de la liberté des citoyens ».

République

**Dominicaine** 

**UNE CENTAINE** 

DE DIRIGEANTS POLITIQUES

**ET SYNDICAUX** 

**AURAIENT ÉTÉ ARRÉTÉS** 

Saint-Domingue (AFP). - Une

centaine de dirigeants politiques, syndicaux et paysans, ont été arrêtés au cours des dernières vingt-quatre

heures dans plusieurs villes de la Ré-

publique Dominicaine, a-t-on appris,

le lundi 7 mai, de plusieurs sources

syndicales et politiques concor-

Ces arrestations, non confirmées

officiellement, auraient été menées

par des membres des services de

renseignements dominicains, dans la

capitale et dans les villes de Higuey,

Il s'agit sans doute d'une opéra

tion préventive, face à la possibilité de nouvelles manifestations contre le

Fonds monétaire international les

Le Sénat a approuvé, le 5 mai, un

projet de loi faisant passer de l'équi-

valent de 1 000 francs à 1 500 francs

par mois le salaire minimum. Mais

cette augmentation a été jugée in-suffisante par les syndicats.

Parmi les personnes arrêtées, fi-gurent, selon les mêmes sources, le

secrétaire général du Parti de libéra-

tion dominicaine (PLD, gauche na-tionaliste), M. Lido Cadet, arrêté à

Higuey (150 kilomètres à l'est de Saint-Domingue), ainsi que le diri-

geant du Front de la gauche domini-

caine (FID, proche du Parti com-muniste), M. Rafael Taveras, arrêté

dans la capitale, et le député,

M. Luis Dominguez, arrêté à San-

A la fin d'avril, de violentes mani-

festations contre la hausse des pro-

duits de base et les exigences du

FMI avaient fait quarante-cinq

morts, selon un bilan officiel, et

deux cepts morts selon le comité do-

minicain des droits de l'homme.

tiago, seconde ville du pays.

Santiago, Bonao et Barahona.

coût de la vie et les exis

jours prochains.

dantes.

Panama. - Sans attendre la pu-blication des résultats officiels, gouvernement et opposition ont revendiqué, lundi, la victoire aux élections générales du dimanche 6 mai. L'Union nationale démocratique (UNADE), coalition des six partis au pouvoir, dirigée par M. Nicolas Arditto Barletta, et l'Alliance d'opposition (ADO) de M. Arnulfo Arias avaient l'une et l'autre organisé des - caravanes de la victoire qui ont défilé toute la journée de lundi dans les rues de Panama, bran-dissant leurs emblèmes respectifs et rivalisant dans un vacarme de pétards, d'avertisseurs et de roulements de tambours. Cette efferves cence a dégénéré, et de violents incidents se sont produits dans la soi-rée aux abords du Parlement, où siège le tribunal chargé du dépouillement des votes. Dans la soirée, les forces armées annonçaient que quatre personnes avaient été tuées par des francs-tireurs et trente autres blessées au cours des affrontements.

Les élections s'étaient pourtant déroulées dans un climat très serein. Les observateurs internationaux dépêchés dans tout le pays s'étaient accordés à juger cette consultation exemplaire, même dans les provinces de Chiriqui et de Colon, où le duel promettait d'être particulièrement dur. Le dépouillement, en revanche, a donné lieu à tant de conflits que trente-six heures après la clôture du scrutin aucun résultat partiel n'avait encore été annoncé.

Le président du tribunal s'est plaint de cette lenteur : - Nous travaillons dans un tel climat de méfiance que je me demande vraiment quand nous pourrons donner des résultats définitifs, d'autant plus de graves erreurs mathématiques on été faites dans certains bureaux de vote. Nous devons donc reprendre à des urnes. - Selon l'ADO, les autorités sont responsables de tous les contretemps: « Cette lenteur est orchestrée par le camp gouvernemental pour gagner du temps afin d'organiser une fraude monumentale. Nous sommes dans l'opposition, et donc nous n'avons pas la possibilité de falsifier les résultats. »

La coalition de droite que préside M. Arias avait appelé lundi ses partisans à . défendre leur vote dans la rue, pour obliger le gouvernement à reconnaître sa défaite ». Elle affirmait avoir remporté les élections avec 45 000 voix d'avance. Face aux menaces de l'opposition, M. Bar-letta, de l'UNADE, exhortait la population à la sérénité en attendant le verdict du tribunal. Il affirmait avoir remporté les élections avec un

# DIPLOMATIE

LES RELATIONS EST-OUEST

### Le pacte de Varsovie demande des « consultations multilatérales » sur un pacte de non-recours à la force

Au moment où le pacte de Varsovie renouvelle su proposition de pacte sur le non-recours à la force, la conférence sur le dés Europe, ouverte en janvier à Stockholm, et suspendue le 16 mars pour les fêtes de Pâques, a commencé, ce mardi 8 mai, sa seconde session. Cependant, rien u'indique que les travaux sortiront bientât du stade exploratoire où ils sont restés confinés jusqu'à présent. L'URSS, qui a'a présenté aucun document de travail, a réaffirmé dissanche, par su commentine de Parague Trate que Washington a refinte travaire. mentaire de l'agence Tass, que Washington - refuse toujours d'adopter me position constructive » et reproche au projet d'accord dépose par les Occidentaux d'être « dicté par les intérêts des services spéciaux améri-cains, dont le but est de découvrir la structure et les activités des forces armées des pays socialistes ».

Cependant, M. Genscher, ministre ouest-allemand des affaires étrangères, a déclaré, à l'issue d'un entretien avec M. Reagan à la Maison Blanche, que le gouvernement américain est prêt à « entanter, dès maintement, des discussions avec l'URSS sur la question des armements dans l'espace ». Le chef de la diplomatie de Bonn avait insisté en ce sens, faisant valoir que les armements spatiaux « affectent des intérêts vitaux de sécurité en Europe». Un porte-parole de la Maison Blanche a confirmé que Washington est prêt à en discuter, mais le président n'a évoqué, selon lui, « aucune nouvelle initiative » au cours de son entretien avec M. Genscher. - (AFP, Tass.)

#### De notre correspondant ::

Moscou. - Dans un texte remis lundi 7 mai aux ambassadeurs occidentaux à Budapest, les Etats membres du pacte de Varsovie proposent aux pays de l'OTAN - de prendre sur une base de réciprocité, et sous forme de traité, l'engagement de ne pas recourir en premier, les uns contre les autres, ni aux armes nucléaires ni aux armes conventionnelles, et par conséquent de ne pas recourir en premier, les uns contre les autres, à la force militaire. Cet engagement concernerait le territoire de tous les Etats signataires du traité, ainsi que leurs personnels civils et militaires, les vaisseaux maritimes, aériens et spatiaux, ainsi que les autres engins qui leur appartiennent, où qu'ils se trou-

Le projet avait été présenté pour la première fois le 5 janvier 1983, à Prague, lors d'une réunion au sommet des pays du pacte de Varsovie. La formulation est plus précise cette fois-ci, puisque le texte publié lundi. prenant en compte d'hypothétiques progrès dans les conversations bilatérales qui ont en lieu depuis quinze mois sur la proposition soviétique, appelle à des «consultations sur une base multilatérale». Les Soviétiques estiment donc que la période d'approche pays par pays est termi-née, et que les deux alliances militaires en tant que telle, peuvent s'asscoir autour d'une table de

Cette opinion est loin d'être partagée par la plupart des Etats occiden-taux, qui ont accueilli fraîchement le document qui a été remis lundi à Budapest, au ministère hongrois des affaires étrangères. Dans les milieux diplomatiques à Moscou, les com-mentaires insistent sur le désir soviétique de fournir un matériel de propagande renouvelé aux mouveme pacifistes d'Europe de l'Ouest, alors que ceux-ci cherchent un second

Le document, rendu public lundi, n'est pas pour autant un outil de pro-

pagande idéal. Le goût marqué des Soviétiques pour les formules juridiques redondantes ne lavorise ni la clarté ni la concision. Il s'agit tou-jours de prouver que l'URSS a, de toute éternité en quelque sorte, avancé la meilleure proposition qui soit en matière de réduction des risques de guerre. Cet a priori est peu compatible avec le désir de présenter chaque démarche comme une « nouveaulé », ou un « pas en avant -. On notera cependant la souplesse de la formulation concernant la tenue de « consultations multilotérales - sonhaitées. « Pour ce qui est des modalités de celles-ci, y compris le lieu où elles se tiendron les Etats signataires du traité de Varsorie sont d'avis qu'on pourrait s'entendre sans difficulté particu-lière», peut-on lire dans le docu-

Il est enfin indiqué que ces - consultations multilatérales - ne de vraient pas porter ombrage à la conférence de Stockholm sur le désarmement en Europe, Les Etats membres du pacte de Varsovie se disent en effet « prêts à poursuivre les échanges d'opinions sur leur propo-sition d'la conférence de Stockholm, ainsi que sur une base bilatérale, avec tous les Etats intéressés ».

Bref, les pays de l'Est vont mettre à nouveau l'accent, dans les semaines qui viennent, sur leur projet de traité de non-recours à la force. mais ils ne vont pas pour autant y consacrer l'intégralité de leur activité diplomatique. La place accordée lundi soir à l'événement, lors du journal télévisé, était d'ailleurs modeste puisque celui-ci n'était traité qu'en troisième position, après le message adressé aux dirigeants de la RDA, à l'occasion du trenteneuvième anniversaire de la victoire sur le nazisme, et après... la visite à Moscou du ministre hongrois de la

DOMINIQUE DHOMBRES.

### **Etats-Unis**

### 180 millions de dollars d'indemnités pour les anciens combattants du Vietnam victimes de « l'agent orange »

New-York (AFP). - Un accord de principe portant sur l'indemnisation e quinze mille anciens combattants du Vietnam qui auraient été conta minés par « l'agent orange », un défoliant à base de dioxine utilisé massivement pendant la guerre par les Etats-Unis, a été conclu, lundi 7 mai, à New-York entre les plaignants et sept sociétés de produits chimiques américaines. Ce règlement à l'amiable est intervenu alors que le procès devait s'ouvrir lundi devant un tribunal fédéral de New-York après cinq ans de batailles iuridiques.

Selon les avocats des deux parties, les compagnies chimiques ont accepté de verser 180 millions de dollars qui seront répartis entre les anciens combattants ayant réclamé des indemnités. Cecendant, les compagnies chimiques n'ont pas reconnu leur responsabilité. Le juge chargé de l'affaire, M. Jack Weinstein, doit encore donner son accord à cet arrangement, qui, s'il est entériné, mettra fin au procès avant même qu'il ait

Plusieurs vétérans de la guerre du Vietnam ont porté plainte au nom de quelque quinze mille anciens combattants américains, australiens et néozélandais, qui ont servi au Vietnam entre 1961 et 1972; cinquante mille autres anciens combattants affirment également avoir été exposés à l'« l'agent orange » et pourraient ul-térieurement réclamer des indem-

Les anciens combattants affirment que, après avoir été exposés à des doses importantes « d'agent orange », ils ont souffert de cancers. de troubles nerveux, de maladies du foie et de la peau. Leurs épouses auraient fait des fausses couches et

certains de leurs enfants seraient nés avec des maiformations congénitales.

Les sept compagnies chimiques incriminées, dont les plus impor-tantes sont Dow Chemical et Monsanto, ont toujours réfuté ces accusations. Elles soutiennent que les recherches scientifiques ont prouvé qu'une faible exposition à la dioxine est sans danger et que les anciens combattants n'ont pas été soumis à des doses suffisamment fortes au Vietnam pour en subir les effets.

Le procès aurait pu durer plusieur mois tent le dossier est complexe. Le gouvernement américain est, lui aussi, poursuivi dans cette affaire : une loi interdit aux militaires de se retourner contre l'Etat, mais le juge avait décidé que cette loi ne s'étendait pas aux fammes et aux enfants des anciens combattants.

# **AFRIQUE**

### Nigeria

### Le général Buhari a présenté un budget d'austérité

Lagos (Reuter). — Le général Buhari a présenté lundi 7 mai un budget d'austérité pour 1984, caractérisé par d'importantes coupes dans les dépenses gouvernementales et dans les crédits et par une hausse des taux d'intérêt. Dans un discours à la nation, le chef de l'Etat a indiqué que les dépenses publiques se-raient cette année inférieures de 15 % à celles prévues par le budget de l'administration civile de l'ex-président Shehu Shagari, présenté

deux jours avant le coup d'Etat mili-taire de la Saint-Sylvestre.

Le gouvernement continuera de freiner les importations, afin de ré-duire le déficit de la balance des paiements. Le général Buhari a également

annoncé la suppression du dépôt obligatoire préalable à toute autorisation d'importation qui, estime-t-on dans les milieux bancaires, bloquait près de 2 milliards de naira (2,7 mil-liards de dollars) de la trésorerie des entreprises. Le chef de l'Etat a promis en outre des facilités de cré-dit pour les petits agriculteurs,

Le Nigeria devra trouver 2,5 mil-liards de naira (3,3 milliards de dol-lars) annuellement jusqu'en 1987 pour rembourser les intérêts et le principal d'une dette extérieure éva-inée à 15 milliards de dollars. L'administration fera tout son possible pour maintenir la production petro-lière à 1,3 million de barils par jour, quota alloné par l'OPEP. L'or noir

Les négociations engagées avec le Fonds monétaire international (FMI) pour l'octroi d'un prêt de 2 milliards de dollars se poursuivront. Ces pourpariers achoppent sur la réticence manifestée par Lagos à dévaluer le naira et à ré-

### Cameroun

#### L'ETAT D'URGENCE A ÉTÉ DÉCRÉTÉ DANS LA RÉGION **DE YAQUNDÉ**

Yaoundé (AFP). - L'état d'ur-gence a été instauré pour six mois dans la capitale du Cameroun et dans le département du Mfoundi (région de Yaoundé) par un décret sidentiel publié dans le Journal officiel du mois de mai, qui vient de

L'instauration de l'état d'urgence, entré en vigueur « à compter de la date de signature du décret », le 18 avril dernier, soit douze jours après la tentative de putsch, n'avait jamais été annoncée publiquement jusqu'à présent.

En vertu de l'état d'urgence, les autorités civiles et militaires disposent de pouvoirs spéciaux impor-tants mais rigoureusement définis.

L'article 8 de l'ordonnance fixe la compétence de la juridiction mili-taire. Selon cet article, celle-ci « est applicable selon les règles fixées par la loi. Le tribunal militaire peut alors appliquer « la loi pénale et les règles de procédure spéciales à l'état d'urgence ». Ce pourrait être dans ce cadre juridique qu'un tribunal utilitaire a condamné à mort et fait exécuter mardi à Mhalmayo (48 kilomètres au sud de la capitale) trente-cinq personnes accusées d'avoir participé au récent soulève-ment d'éléments de la garde républi-

# A TRAVERS LE MONDE

### Gabon

 ACHAT DE SIX MIRAGE-5 A LA FRANCE. – M. Charles Herriu a annoncé, lundi 7 mai, avant de regagner Paris à l'issue d'une visite de quarante-huit heures au Gabon, que la France avait vendu à Libreville six bombardiers de type Mirage-5. L'aviation militaire gabonaise disposait déjà de trois Mirage. Le ministre de la défense a évoqué la possibilité d'une médiation gabonaise au Tchad au cours d'une audience de deux heures que lui a accordée le président Bongo. -

#### République Sud-Africaine

 QUINZE MORTS LORS D'UNE RIXE ENTRE ZOU-LOUS. - Un affrontement entre deux clans rivanx zoulous a fait quinze morts et de nombreux blessés au cours du week-end dans la province du Natal, a annoncé lundi 7 mai la police sud-africaine, qui a procédé à une centaine d'arrestations. L'incident est le dernier en date d'une série de véritables batailles rangées ayant sait près de cent morts entre impis (combattants) de différents clans zoulous.

 RÉCLUSION A PERPÉTUITÉ POUR LE TERRORISTE PE-TER JURGEN BOOCK. - Peter Jürgen Boock, trente-deux ans, impliqué dans les assassinats du banquier Ponto, du chef du patronat Hans Martin Schleyer, du procureur fédéral Buback, et dans le détournement d'un Boeing de la Luithansa en octo-bre 1977, a été condamné, au terme d'un procès de quatorze mois, à trois fois la réclusion à perpétuité plus une peine supplémentaire de quinze ans de prison.

### Turquie

 MANIFESTATIONS TURCS. Quelque deux cents opposants turcs, qui avaient participé à trois tures, qui avaient participe a trois marches parties de Paris, Genève et Düsseldorf, ont manifesté le 7 mai à Strasbourg à proximité du siège du Conseil de L'Europe. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe devait voter, ce mardi 8 mai, en faveur de la réintégration des parlementaires turcs exclus de l'Assemblée après le coup d'Etat militaire de 1981. D'autres manifestations hostiles à cette réintégration ont été organisées par des Kurdes de Turquie lundi en Suisse. — (AFP.)

représente pour plus de 9 % des ren-trées en devises de Lagos. duire ses subventions sur les carbu-rants. Mais le budget présenté lundi apparaît de nature à satisfaire le FMI.

POUR S DROITS DE

· Le Wester 13 300 The state of the s The Prince

Land Street

11.0

متعدد ب

. . . .

307 /

يو**ان**و دري د ها سه

- 14

----

- 46 W

The Party

- 146,864

corrected.

100 H

# 1 30 had #

ir burmidi.

in alias

PANKE ! 

parties to the second

2 C 2 C 2 C 2

**38** € 10 €

The second secon

The state of the state of

AND THE PARTY OF T

The second secon

..... **137777** 

The state of the s

Sales The Allert House, Br The same of the sa

AFORE THE A A Law . The state of the s

ST-OUEST

is demande

withatérales » cours à la force

/ Minimum to proposition A desired a ser per second services of the second services of the second posterior to the property of t

## sortification of artists of the

see a second district of addition of the second district of addition of the second district of addition of the second district of the sec

Mark & accord dipor but

a que misercia abacimita que para la mara la mar

west-aliensed do alla

See Book 74 Kan 735 4 P. C.

the sal greet a related to

the foretain de states

a Makestens des missels into

the she to Married Blanch

Martiner, mars to provide the

the wat come of and county

All the state of t

\*\*\*\*

Mile de

75 m.

撃 型 ほしょう

A 👫 TOLLAR

had be street to

**有等 网络沙龙 (1)** 

ಕ ಕ್ಷಮ್ಯ

The property

Section .

a visa

- -

寶藝 化二二

The same of

î S## a nata

Euro Com

E. Commercial

**OR** COLOR

100

giz Age 11 o

感声的作品

Trans. No. of the

---

\*\* \*\*\* \*\*\*

**別数** オー モニ

2

April 19 March

Service Control

April 5

the on the

STATES ....

# Le socialisme grec à l'épreuve

## II. - Les États-Unis, alliés nécessaires et maudits

De notre envoyée spéciale CLAIRE TRÉAN

Le parti de M. Papandréou, le PASOK, tiendra du 10 au 13 mai son premier congrès. Quelques semaines plus tard, les élections européennes serontl'occasion de mesurer la popu-larité du premier ministre, dont l'opposition affirme qu'elle s'est fortement érodée en deux aus et demi d'exercice du pouvoir. M. Papandréon dispose cépen-dant encore d'un fort courant de sympathie, notamment grâce à ses prises de position en ma-tière de politique étrangère (le Monde du 8 mai).

Athènes - Quelques milliers de personnes manifestaient dans les rues d'Athènes fin mars, lors de la visite du secrétaire américain à la défense, M. Weinberger. La récep-tion d'un tel bôte dans la capitale aurait fait descendre dans la rue un demi-million de Grecs il y a quelques années, lorsque le parti socialiste (PASOK) était encore dans l'opposition. Les troupes, incontestablement, se lassent. Est-ce à dire qu'elles ont été désabusées par le aurait fait descendre dans la rue un double langage du premier ministre, M. Papandréon, virulent verbale ment et assez conciliant en fait? Ou bien, au contraire, que, se rendant à l'évidence, elles ont parfaitement compris le réalisme de sa politique à l'égard des États-Unis?

Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en octobre 1981, M. Papandréou tenait un discours résolument émancipateur. « La Grèce aux Grecs», disaitil à un pays qui se souvenait encore de l'époque pas si lointaine où la «xénocratie» régnait à Athènes sous couvert d'une très formelle indépendance, et qui avait quelque raison -qu'il fut de ganche ou de droite d'en vouloir particulièrement à l'ami américain» à qui les Anglais avaient passé le flambéau en 1947. Le soutien des Etats-Unis au régime des colonels, leur attitude dans l'affaire de Chypre, tout cela n'était pas si ancien et leur complaisance à l'égard de l'ennemi héréditaire - la Turquie - restait et reste encore tout à fait d'actualité.

Cette blessure dans la conscience grecque, M. Papandréou l'apaisait beaucoup mieux qu'une droite qui en son temps avait profité du soutien des Américains. Son langage était radical et se teintait des accents généreux du pacifisme ou du tiersmondisme, de la solidarité avec tous les peuples qui entendent être maitres de leur propre destin et le soustraire au conflit entre les deux super-puissances. Si l'on ajoute que dans l'inconscient collectif des Grecs, la grande menace de l'est mun, œuvre de M. Caramanlis c'est, depuis des siècles... celle de la Turquie et aucune autre, ou comprend le succès rencontré par le Mais outre que la remise en cause e nationalisme » de M. Papandréou. Les slogans électoraux du PASOK étaient donc, en 1981, «la Grèce hors de l'OTAN», le retrait des bases américaines installées dans le pays et, secondairement, la remise en cause de l'appartenance à la

Deux ans et demi plus tard, qu'en est-il? Non seulement la Grèce n'est pas sortie de l'OTAN, c'est-à-dire que M. Papandréou n'est même pas

allé aussi loin qu'était allée la droite (la Grèce s'était retirée du comm dement militaire de l'OTAN de 1974 à 1980), mais les bases militaires américaines, régies par un accord qui arrivait à échéance en juillet 1983, sont toujours là Fait significatif du «style Papandréou» : le jour même où le premier ministre signait avec les Américains un accord prorogeant de fait pour cinq ans leur présence militaire, son parti, le PASOK, avec les communistes, appelait les Athéniens à des-cendre dans la rue aux cris de « US go home ». M. Papandréou, bien sûr, sut présenter l'accord comme une grande victoire grecque, insistant sur le fait qu'il pourra dans cinq ans être dénoncé par l'une des deux parties. Mais nui n'était dupe : rien d'essentiel - hormis certains avantages matériels obtenus des Américains - n'était changé sur le fond et personne - en dehors des communistes - n'y trouvait à redire.

#### L'erreur du capitaine Si les Grecs ont besoin de régler

leurs comptes sentimentalement, moralement, verbalement, ils savent très bien que M. Papandréou n'a pas les moyens de ses anathèmes et que toute politique d'émancipation et de non-elignement rencontre très vite ce butoir : un désengagement américain en Grèce se serait au profit de la Turquie. Cette quadrature du cercle rend d'autant plus nécessaires les compensations symboliques, la fuite en avant rhétorique dans l'antiaméricanisme et la dramatisation de tout incident ou pseudo-incident avec la Turquie. Ainsi en mars, lorsque des navires tures en manœuvre en mer Egée, s'approchèrent un pen trop d'un contre-torpilleur grec, Athènes réagit au quart de tour : mise en alerte de toutes les forces, convocation d'urgence du Conseil de sécurité, rappel de l'ambassadeur à Ankara, virulentes attaques de M. Papandréou contre les Américains pour leur politique de soutien à l'agresseur. Des le lendemain, tout était rentré dans l'ordre, et l'incident était clos: le gouvernement d'Athènes, officiellement, « accep-uait les explications » de la Turquie; en réalité, il reconnaissait l'erreur d'un capitaine de vaisseau qui s'était cru agressé et qui a d'ailleurs été

C'est un peu selon les mêmes res-sorts que fonctionnent les relations du gouvernement grec avec ses partenaires européens. Le PASOK avait fait campagne contre l'entrée de la Grèce dans le Marché comancien chef du gouvernement devenu président de la République. de cette appartenance supposerait une rupture majeure au niveau des institutions, il n'est pas dit que le gouvernement socialiste, en dépit de ses déclarations, «regrette» telle-ment l'adhésion à la CEE. Dans les discours officiels, les choses sont toujours présentées comme si la Grèce, en adhérant, avait fait un cadeau aux autres Européeus, aux investisseurs, aux exportateurs étrangers. «Le bilan est pour nous

muté depuis.

globalement négatif ., dit M. Pen- d'Europe . contre tout ce qui risquegalos, secrétaire d'État aux affaires

Or s'il est vrai que les courants d'échanges ont été profondément perturbés par l'entrée dans la CEE, n'est pas moins certain que la Grèce a obtenu des conditions qui sembleraient d'un favoritisme exorbitant, n'était la petitesse du pays. Les revendications que le gouverne-ment d'Athènes avait présentées dans son mémorandum de 1982 faidans son mémorandum de 1982 fai-saient valoir légitimement les struc-tures particulières de l'économie grecque : elles ont été largement exaucées. Les aides et subventions ont été nombreuses, de même que les exceptions au bénéfice de la Grèce qu'il s'agisse des mesures transitoires concernant les réglemen-tations douanières du luit ou du tations douanières, du lait, ou du prélèvement sur la TVA qui doit financer les ressources propres de la Iniancer les ressources propres de la Communauté. Le gouvernemnt grec n'en continue pas moins à jouer les éternels insatisfaits à l'extérieur, tout en se flattant à l'intérieur des

#### Le front des pauvres

L'échec du sommet d'Athènes avait été ressenti comme une atteinte à l'orgueil national, ou du moins à celui de M. Papandréou (à qui personne pourtant ne reprochai rien en la circonstance) et avait déclenché une nouvelle vague d'attaques du premier ministre grec contre la CEE. A l'appproche des élections européennes, M. Papandréou reprend un autre type de critiques, elles aussi à usage purement interne: il s'en prend au «direc-toire» de la CEE (France, Grande-Bretagne, RFA), « Incapable de faire face à la crise internationale du capitalisme »; il accuse ces pays de prendre « des mesures restrictives, réactionnaires et poussant à une compétition acharnée » au détries plus faibles. La CEE est présentée comme un « champ de bataille » où se livre le conflit Nord-Sud (le «Sud» comprenant la Grèce, l'Italie et l'Irlande), et l'on voit un PASOK qui avait fait cam-pagne contre l'adhésion à la CEE proner, au mépris des risques de concurrence, l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté pour « élargir le front des pauvres ».

Mais si tout cela est mal vécu par les partenaires européens d'Athènes, rien n'a été aussi irritant que les positions «dissidentes» prises par M. Papandréou sur certains sujets internationaux où l'avis de l'Europe n'a de poids que s'il est unanime. Qu'il se soit agit de la Pologne, de l'installation des missiles de l'OTAN ou de l'affaire du Boeing sud-coréen, la façon dont M. Papandréou a joué les mauvais garçons dans le cercle européen ne pouvait que satisfaire Moscou. - Nous avons été dans toutes ces affaires, dit l'un des conseillers du premier ministre, M. Nearkon, les seuls vrais Européens, les autres se contentant d'un alignement pur et simple sur les positions américaines : et de reprendre l'argument bien connu de tous les partis communistes

rait d'aggraver la tension Est-

En fait le prétendu rapproche-ment d'Athènes avec l'Union soviétique paraît être de même nature que le refroidissement des relations avec les Etats-Unis : plus verbal que concret. La coopération vertait que concret. La couperation avec l'URSS, même après la visite à Athènes de M. Tikhonov, chef du gouvernement soviétique, reste assez limitée. La Grèce s'est fermée, après l'entrée dans le Marché commun, à certains produits traditionnellement importés des pays d'Europe de l'Est. Ces derniers constituent en revanche un débouché important pour des produits agricoles, notamment les agrumes. Le projet de coopération le plus ambitieux est la construction, avec l'aide de Moscou, d'une importante usine d'aluminjum (de 450 millions de dollars), dont la production ira pour l'essentiel en U.R.S.S. Mais ce projet – qui s'est traduit par un accord récent – avait été conçu il y a plus de six ans, alors que la Nouvelle Démocratie était au pouvoir à Athènes. C'est elle d'aileurs qui a renoué avec l'U.R.S.S. en 1978, avec la visite à Moscou de M. Rallis et, l'année suivante, avec celle de M. Caramanlis.

Sur le plan diplomatique, les positions dites - prosoviétiques - de M. Papandréou semblent correspondre davantage au souci de se démarquer systématiquement des Etats-Unis plutôt qu'à une complaisance vis-à-vis du grand voisin du Nord. Le souci de ménager Moscou, s'il existait, n'a d'ailleurs pas été payé de retour : le président du Conseil soviétique s'était bien gardé, lors de sa visité à Athènes, de se prononcer clairement au sujet de la querelle gréco-turque dans la mer Egée. Surout, le peu d'empressement mis par Moscou en novembre dernier à condamner la proclamation unilatérale d'indépendance de la « République » du nord de Chypre a été très mai vécu à Athènes.

#### Démobilisation

Les pays arabes ne se sont guère montrés plus empressés en cette occasion. La politique d'ouverture vers le monde arabe lancée à l'arrivée au pouvoir du PASOK, pour contrebalancer elle aussi des rela-tions jugées étouffantes avec les Etats-Unis, n'a guère porté de fruits diplomatiques. Sur le plan économi-que, la Grèce a perdu ces dernières années, au profit de la Turquie, plusieurs marchés importants dans les pays musulmans. Du coup, la véhémence d'Athènes vis-à-vis d'Israël commence à faiblir.

La Grèce a donc l'ait, ces dernières années, l'expérience d'un nonalignement purement sentimental. Elle a appris que si elle n'a pas grand-chose à attendre de l'Occident dans le conflit qui l'oppose à la Turquie, elle n'a rien à espérer du tout d'autres régions du monde.

Il reste qu'on est frappé par l'absence totale d'inquiétude dans les milieux politiques (y compris ceux de droite) et à plus forte raison dans l'opinion à propos du voisinage avec le bloc de l'Est. Cette sérénité, alors que la Bulgarie, en certains points de sa frontière, n'est qu'à une trentaine de kilomètres de la mer Egée, est sans doute explicable par l'histoire : ce pays n'a jamais eu à souffrir de la Russie. En participant à certaines des manœuvres de l'OTAN, la Grèce se prépare ainsi contre une menace dont elle ne reconnaît pas officiellement l'exis-

Cette démobilisation morale, assez exceptionnelle en Europe occidentale, n'est pas l'œuvre du PASOK, même s'il y contribue. Du moins, peut-on penser que M. Papandréou canalise un antiaméricanisme dont on ne sait trop comment il évoluerait sans lui et que, dans une certaine mesure, il le

## **PROCHE-ORIENT**

#### Egypte

### Les extrémistes islamistes ont repris leurs attentats contre les coptes

Le Caire. - Moins de trois ans après le vaste coup de filet qui avait suivi l'assassinat du président Sa-date, et de soixante-quatre policiers, en octobre 1981, les extrémistes isla-mistes sont repassés à l'action. At-tentats, actes de vandalisme et in-cendies criminels ont été perpétrés, durant les fêtes de Pâques, dans la province de Fâyoum (100 kilomè-tres à l'ouest du Caire), jusqu'à pré-sent épargnée par le « virus de la sé-dition confessionnelle».

En effet, une nouvelle organisa-tion extrémiste islamiste, Al Taoua-qof Wal Tabayon (Repli et Médita-tion), a pris pour cible des personnelités et des commandes coptes de la ville de Fayoum, ont révélé les services égyptiens de sécurité, qui ont procédé à l'arrestation de onze membres de l'organisation au cours des quelques derniers jours.

Selon les services de sécurité. l'organisation a incendié un cinéma de Fayoum qui comptait projeter un film sur la vie du Christ, une librairie, un magasin qui exposait des croix et des images religieuses chré-tiennes, ainsi que trois véhicules dont deux appartenaient à des personnalités coptes. On indique de même source que

les membres de l'organisation ont échoué in extremis dans un attentat visant un avocat copte, auque) ils avaient tendu une embuscade. Pour les membres de l'organisation, les chrétiens sont des « impies », et « il est licite d'accaparer de leurs biens ainsi que de ceux des musulmans renégats qui frayent avec eux -. Se-lon le ministère de l'intérieur, l'organisation a été fondée par Mohamad Abdel Baqi, un ancien Frère musul-man, en 1980, et cherchait à provoquer des troubles confessionnels en s'attaquant aux chrétiens.

On note au Caire que la reprise des activités des extrémistes islamistes ne s'est pas limitée au Favoum, mais a largement débordé la province natale de l'ancien prési-dent de l'Assemblée du peuple (Par-lement), M. Soufi Abou Taleb, qui s'était fait le champion de l'applica-

Un porte-parole du gouvernement

irakien a affirmé lundi 7 mai que

l'Iran était sur le point de lancer une

nouvelle offensive en direction du port de Bassorah, Faisant état de

nouvelles et importantes concen-

trations militaires iraniennes - à

l'est de Bassorah, il a ajouté :

Nous ignorons la date exacte de

l'offensive iranienne. Tout ce que

nous savons, c'est qu'elle est immi-

nente et pourrait être déclenchée de-

main ou dans quelques semaines. .

A Téhéran, le premier ministre

iranien, M. Mir Hossein Moussavi, a

indiqué pour sa part qu'une route de

14 kilomètres de long et 7 mètres de

large avait été construite à travers

les marais d'Al-Hawizé et reliait dé-

sormais l'Iran aux îles Majnoun, au

sud de l'Irak.

Correspondance que), avant d'être écarté à la de-

mande du président Moubarak. Depuis le vol. début avril, des pièces à conviction (armes) du procès du groupe Al Jihad, dont 302 membres sont accusés de la tuerie d'Assiout en 1981, les forces de l'ordre ont procédé à des coups de filet à l'échelle nationale dans les milieux islamistes. A la suite de cette discrète campagne, 52 personnes ont été inculpées d'appartenance à l'organisation extrémiste Al Takfir Wal Hegra (Anathème et Émigra-tion), qui s'était notamment illustrée par l'enlèvement et l'assassinat. en juillet 1977, de l'ancien ministre des Wakis (biens religieux de main-morte) le cheikh Al Dahabi. Un grand nombre de membres de l'organisation avaient été arrêtés à l'époque et le fondateur du mouvement. Choucri Moustafa, avait été pendu avec quatre autres - émirs - en mars 1978. Selon le ministre de l'intérieur, les parmi les 52 personnes récemment arrêtées figurent des anciens membres d' Al Takfir

compli leur peine, ainsi que de nouveaux affiliés. On apprend d'autre part de source proche du ministère de l'intérieur que les forces de l'ordre pren-nent • très au sérieux • l'éventualité d'une recrudescence des activités des extrémistes islamiques en - cette période sensible précédant les élections législatives prévues pour le 27 mai . On estime dans ces milieux que les extrémistes musulmans déférés devant le parquet et les tribunaux de la sécurité de l'Etat (près de 600) depuis l'assassinat du président Sadate en 1981 ne représentent que 25% des membres de ces orga-nisations. « Nous avons frappé les têtes mais nous gardons l'œil ouvert pour prévenir toute velleité de re prise des activités par les autres membres de moindre importance -,

Wal Hegra relâchés après avoir ac-

ajoute-t-on. Mais la lutte du gouvernement contre les islamistes n'a pas unique-

noun, à une cinquantaine de kilomè-tres au nord de Bassorah, ont été oc-

cupés par les forces iraniennes au cours de leur offensive du 22 février

dernier. Un pont flottant de 13 kilo-

mètres avait été installé aussitôt,

mais ne permettait pas le passage de

chars et de véhicules lourds. La nou-

velle digue, construite dans des ma-

rais peu profonds, assure une liaison

stable et permet d'acheminer sans

problèmes sur ces deux îlots dont la

superficie totale est de 150 kilomè-

tres carrés, tout le matériel souhaité.

Les troupes trakiennes, après plu-

sieurs contre-attaques infructueuses

début mars, semblent avoir renoncé

à réoccuper ces îlots où se trouvent

une cinquantaine de puits de pé-trele, et ont inondé la partie méridio-nale de l'ilot sud, très proche de la terre ferme irakienne. — (.4FP.)

LA GUERRE DU GOLFE

Bagdad annonce qu'une nouvelle offensive iranienne

en direction de Bassorah est imminente

ment un aspect policier. Au niveau politique, le Parti national démocrate (PND au pouvoir) du prési-dent Moubarak a pris une certaine distance en ce qui concerne l'application de la Charia depuis que les Frères musulmans – avec qui le président Sadate s'était allié pour combattre la gauche - ont rejoint les rangs du Wasd. Pour le PND. • la législation islamique est déjà appliquée sauf en ce qui concerne cer-tains détails du droit commercial et criminel (intérêts et châtiments corporels). D'ailleurs, ajoutent-ils, la Charia sera appliquée à ces articles - des que les commissions parlementaires ad hoc auront termina leur étude approfondie de tous les

tions . Enfin le gouvernement a battu l'appel des cheikhs - modérés - ou loyalistes - pour condamner l'extrémisme religieux e tant au cours des prônes du vendredi que dans les médias. A la télévision, un programme hebdomadaire est consacré depuis deux ans aux joutes oratoires entre Ulemas et islamistes. Au cours de ces débats les télésnectateurs égyptions consternés ont entendu un . barbu . affirmer qu'il a reçu des révélations du prophète Mahomet malgré tous les démentis des savants théologiens de l'universíté Fl Azhar.

aspects législatifs de ces ques-

ALEXANDRE BUCCIANTI.

### Soudan

#### PLUS DE MILLE PERSONNES ONT ÉTÉ ARRÊTÉES **DEPUIS LA PROCLAMATION** DE L'ÉTAT D'URGENCE

Khartoum (AFP, Reuter.) Plus de mille personnes ont été arrê-tées depuis la proclamation de l'état d'urgence au Soudan la semaine der-nière. Selon le quotidien Al Sahafa, les personnes emprisonnées, quali-fiées par les autorités de « trafi-quants », seront jugées par les tribunaux d'exception créés mercredi dernier et présides par des magistrats civils aidés de deux officiers de l'armée ou de la police. Leur verdict sera exécutoire immédiatement, sauf en cas de la peine capitale, qui doit être confirmée par le chef de

Une campagne similaire avait été menée il y a deux ans et demi et s'était traduite par l'expulsion de plusieurs milliers de personnes de la capitale soudanaise.

D'autre part, le nombre de Sud-Soudanais qui traversent la frontière pour se réfugier en Ethiopie pour fuir la répression ne cesse de croî-tre : 15 000 en janvier, 21 000 en février... Depuis le début de mai, ils arrivent au rythme ouotidien de plusieurs centaines. De tous les témoignages recueillis par l'envoyé spécial de l'AFP dans un camp du hautcommissarial pour les réfugiés, à proximité de la frontière ethiopienne, il ressort qu'enlèvements, assassinats, destructions de village et de récoltes ne sont pus des incidents

## **POUR LE RESPECT** DES DROITS DE L'HOMME EN TURQUIE

- (Publicité) -----

Après les élections législatives de 1983, le gouvernement d'Ankara ayant demandé que ses parlementaires siègent à nouveau au Conseil de l'Europe, celui-ci, avant de statuer, va examiner, le 9 mai 1984, la situation des droits de l'homme en Turquie.

Le gouvernement civil issu de ces élections devait rétablir les libertés démocratiques. Malheureusement, il n'en est rien. En dépit de la propagande largement répercutée par les médias occidentaux, le régime reste non démocratique et fortement répressif : n'étaient autorisés à présenter des candidats que les partis officiellement investis par les généraux. L'Assemblée nouvellement élue n'a aucun pouvoir de décision sans l'approbation du président de la République, le général Evren, et des membres du Conseil national de sécurité – c'est-à-dire de la junte militaire. Les libertés fondamentales ne sont nullement rétablies : libertés d'expression et d'association restent étroitement surveillées. La presse, les arts et, plus particulièrement, le cinéma sont soumis à une censure pesante.

Ces graves atteintes au droit des gens doivent être dénoncées. Voilà pourquoi, aujourd'hui, et de façon pressante, nous faisons appel à tous les intellectuels, à tous les artistes, à tous les démocrates :

- pour, avec eux, exiger l'arrêt des tortures et des pendaisons dans toutes les prisons de Turquie; - pour le respect des droits élémentaires de l'homme aux plans économique et politique ; - pour qu'un terme soit mis à la politique de répression et d'assimilation forcée des Kurdes de Turquie;

 pour l'amnistie générale de tous les condamnés et détenus politiques; - pour l'établissement de la démocratie.

Première liste des signataires :

Bibi Andersson; René Andrieu; Paul Balmigère, député; J.-M. Belorgey, député de l'Allier; Georges Bustin; Guy Chanfrault, député de la Haute-Marne; Robert Chapuis, député, membre du bureau exécutif du Parti socialiste; Paul Chaumat, député de la Loire; Raymond Dumont, sénateur du Pas-de-Calais; Guy Durbec, député du Var; Claude Evin, député de la Loire-Atlantique, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale : Michel de la Fournière, Parti socialiste, secrétaire national aux droits de l'homme et aux libertés: Jacqueline Fraysse-Cazalis; Edmond Garcin; Marcel Garrouste, député du Lot-et-Garonne; José Agustin Goytisolo, Espagne: Yilmaz Güney, cinéaste; Jérôme Kanapa, cinéaste; Jean Lacombe, député; Louis Maisonnat: Georges Marchais; B.S. Mattisteni, directeur du Centre dramatique national de Gennevilliers; Paul Merceica, député du Val-de-Marne; Robert Montdargent; Kendal Nezan, historien; Louis Odru; Vincent Porelli; Jean Proveux, député; Emile Roger; Michel Sainte-Marie, député de la Gironde; P. Santini, comédien; F. Sérusclat, sénateur; Jean-Daniel Simon; Michel Simon, professeur à l'université de Lille : Bernard Stasi, député de la Marne, maire d'Epernay : Théo Vial-Massat; Marcel Vidal, sénateur de l'Hérault; Claude Vinci.

> Signatures à envoyer à : Yilmaz GUNEY, B.P. 592, 75830 PARIS CEDEX 17



Camercun A STEED TO SEE **数数**32 20 20 医抗原

1111

を変わる かっちば 實 法产生 A CONTRACT Joseph Company Section 2

---2 --7 77 35 ete . 424 P 3 1 **GASTIN** 4 34 -Mr. was a rest

est tiger A u ti

40.475 Bar water and A 242 P Arrive -Mar. 8. - 1 a water gay agreement in the

#### **ARRESTATION** DU CHEF PRÉSUMÉ **DES GRAPO**

Madrid (AP). - Le chef présume des GRAPO (Groupes de ré-sistance antifasciste du 1" octobrel, une organisation extrémiste de gauche, rendue responsable d'une trepraine d'assassizats politiu une trestraine d'assassizats politi-ques, a été arrêté la semaine der-nière dans la bantieue de Barce-lone, a-t-on appris lundi 7 mai de sources policieres.

Cl

M. José Balmon Castell, quarante ans, avait été libéré l'an derrante ans, avait ete incre i un der-nier, sprès avoir purgé une peine de prison pour le meurtre d'un capi-taine. Il serait, à présent, impliqué dans l'assassinat de deux policiers abattus en janvier dernier, ainsi que dans l'enlévement en avril d'un bomme d'affaires libéré en échange d'une rancon de 800 000 francs.

Les GRAPO, constitués après l'assassimat de quatre policiers le 1º octobre 1975, sont rendus res possables, depuis, du meurtre de dix-neuf militaires et policiers, ainsi que d'an moins neuf civils.

### **Tchécoslovaquie**

#### L'HISTORIEN KAREL BARTOSEK **DÉCHU DE SA NATIONALITÉ**

L'historien Karel Bartosek, émigré en France depuis décembre 982, a été - déchu - de la nationalité tchécoslovaque. La décision, datée du 23 mars, a été portée à sa connaissance le lundi 7 mai, par une lettre qui fait référence à « l'engage ment actif - de l'historien, - en particulier au travers de publications. dans des actions hostiles à la République socialiste tchecoslovaque ». La lettre du ministère tchécoslovaque de l'intérieur cite à l'appui de ses accusations un article publié dans *le Monde* du 28 juin 1983, sous le titre « Territoire de choix pour la répression » (le Monde a publié le avril dernier un autre article de Bartosek, consacré au dixième anniversaire de l'arrivée au pouvoir de M. Gustav Husak).

K. Bartosek avait été condamné à six mois de prison en 1972, pour subversion », et il avait été brièvement détenu en décembre 1981 pour avoir dit à haute voix, dans un taxi, ce qu'il pensait de la proclamation de l'état de guerre en Pologne. Marié à une Française et père de trois enfants. M. Bartosek avait été autorisé à émigrer en France à la fin de 1982 pour des raisons familiales. La mesure qui l'affecte à présent lui a été signifiée trois jours avant la visite officielle à Paris du ministre tchécoslovaque des affaires étrangères, M. Bohuslav Chnoupek.

### Roumanie

 Un prêtre catholique de la minorité hongroise de Transylvanie, le Père Geza Palfi, est mort récemment des suites de violents sévices que lui aurait infligés la police politique roumaine pour le punir d'un sermon prononcé le jour de Noël, annonce-t-on dans les milieux de l'émigration hongroise à Paris.

EXPRESSION ORALE MAÎTRİSE

DE SOI

☼ 387 25 00

Adresse :....

COURS LE FÉAL 🖾 30,rue des Dames Paris 17\*\*\*

J' LA PAIX

**SOVIETIQUES HORS** 

D'AFGHANISTAN

L'AM.AF.AF., association française Les Amis des Afghans et de

— AIDEZ-LES :

☐ Je commande des affiches : j' ♥ la paix, Soviétiques hors d'Afgha-

Facultatif : désire recevoir des documents sur les activités de

Code postal.

..... Prénom :....

Vos dons sont déductibles du revenu imposeble dans les limites définies par la lai.

nistan (format 72 x 25 cm, 3 couleurs), 5 F pièce + 7 F pour frais

l'Afghanistan, créée en septembre 79, AVANT l'invasion soviétique

### LE VOYAGE DE JEAN-PAUL II EN MÉLANÉSIE

## Chants et danses traditionnels ont salué le pape dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Mount-Hagen. - Au fond de ces hautes terres », à 550 kilomètres de Port-Moresby, dans ce cœur du pays qu'est la montagne, Jean-Paul II a pris contact, ce mardi 8 mai, avec la réalité profonde de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, prise entre l'age primitif et l'époque moderne. Célébrant une messe en plein air, sur un ancien terrain de golf, il a été accueilli par une foule de plus de trente mille personnes qui, pour certains, avaient fait deux à trois jours de marche à travers la soret pour venir l'entendre. Cette étape avait été particulièrement souhaitée par l'épiscopat local, car les hautes terres sont une région d'évangélisa-tion récente et les habitants n'auraient pu venir à Port-Moresby en raison de l'absence de communica-

Depuis l'aéroport, le long de la route traversant une végétation luxuriante, trouée parfois d'un éblouissant buisson de flamboyants, se succèdent des huttes et quelques missions. Sorties des champs de mais, des familles attendent le passage du pape, accroupies par terre ou juchées dans les arbres. Au fur et à mesure qu'on approchait du lieu de la cérémonie, la foule se faisait plus dense, parsemée de têtes emplumées et de visages peinturlurés ou enduits de boue séchée. Ces - mud men - sont des asaros qui, lorsqu'ils combattent, se couvrent le visage d'un masque de boue.

L'autel en forme de paillote surmontée d'une croix portait à ses angles des boucliers de bois peint. Au pied, saisant la haie, se trouvaient des groupes de semmes et d'hommes de différentes tribus, portant de fabuleuses coiffures de plumes d'oi-

#### **UNE MULTITUDE DE TRIBUS**

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, membre de Commonwealth. perficie de 462 000 kilomètres carrés, peuplée d'environ trois millions d'habitants - d'ethnie mélanésienne, - elle se compose de l'ex-territoire sous tutelle de Nouvelle-Guinée (anciennement allemand) et de l'ancienne colonie de Papouasie. tous deux administrés naguère par l'Australie voisine. L'autre partie de la grande île de paravant colonie néerlandaise, fait partie de l'Indonésie. Des incidents ant régulièrement lieu le long de la frontière, souvent causés par les militaires indonésiens, qui exercent un « droit de suite > contre les séparatistes papous de l'OPM (Operasi Papua Merdeka) qui réclament l'autodétermination du territoire et viennent de demander les bons of-

Une multitude de tribus se partagent le pays, parlant sept à huit cents idiomes différents. Divisée en provinces autonomes. la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un Etat démocratique résolument pro-occidental, dont le premier ministre actuel, M. Michael Somaré, a été élu en 1982. Déjà premier ministre lors de l'indépendance, il avait été remplacé - de 1980 à 1982 - par M. Ju-Bus Chan.

Les principales ressources de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont le cuivre, l'or, des produits que les fôrêts et la pêche.

seau de paradis, le visage noir, rouge ou jaune, le torse luisant d'huile ou enduit d'une substance leur donnant une teinte vermillon. Ce sera une femme d'un de ces groupes qui lira l'épître. De chaque côté de l'autel, deux grandes croix étaient recouvertes de fleurs : pesant quelque 100 kilos, elles étaient venues à dos d'homme de la côte, à travers la forêt, suivant la route qu'avait prise le premier missionnaire qui, en 1937, arriva dans les Highlands.

An son de mélodies américaines et des cantiques, au rythme rapide des hourras et des sifflets, le pape a traversé la foule en voiture découverte. Avant que commence la messe, des danses avec des jets de poudre jaune furent exécutées au pied de l'autel par les membres des iribus, qui ont ensuite remis leurs

#### Joie et foi confondues

Rarement Jean-Paul II a été accueilli de façon à la fois si chaleureuse et si bon enfant. Dès qu'il a posé le pied, lundi, sur la piste de 'aéroport de Port-Moresby entouré de collines au vert sombre rendu plus dur encore par un ciel chargé de nuages, en cette fin de saison des pluies, on avait commencé à ressentir cette atmosphère de fête, où la joie et la foi se confondent, qui n'aura pas cessé au cours de ces pre-mières vingt-quatre heures de la viDe notre envoyé spécial

site papale en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans une aimable confusion, tenu par le bras comme un vieil ami par le gouverneur géné-ral, Sir Kingsford, épée au côté, et dont le teint d'ébène tranchait sur le blanc et les dorures de sa grande tenue, le pape a serré des mains, pris des enfants dans les bras, embrassé de jeunes Mélanésiennes en costume traditionnel et au visage peinturluré, qui lui ont passé un collier de dents de chien autour du cou.

Dans son discours d'arrivée, Jean-Paul II a rappelé qu'il était déjà venu en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1977, alors qu'il était évêque de Cracovie. Lorsqu'il prononça quelques phrases en motu et en pidgin (anglais modifié) - les deux dia-lectes les plus répandus dans le pays, - ses propos furent scandés par les applaudissements et les rythmes de ces longs tambours en forme de sabliers, battus par un groupe de la tribu des Mekeo, danseurs et danseuses emplumes, pratiquement nus, que le pape est ensuite allé saluer. Une atmosphère presque familiale, un peu comme celle d'une souspréfecture recevant son évêque, donnait à la cérémonie un caractère un peu irréel. Ces hommes vêtus de blanc et de rouge, ces hauts personnages de la curie un peu lointains, prenaient leur bain de foule, bousculés par les reporters souriants, un

représentants étaient apparemment hésitants entre l'utilisation de la matraque et de leurs propres appareils photographiques. Le protocole s'était évanoui. Le pape avançait, bénissant et souriant, tout à fait à l'aise, avant de monter dans une voiture blanche exceptionnellement dé-CONVERTE.

### « Vous êtes un très gentil peuple »

- Pope, we love you - entonna la foule, dans une ovation frénétique rappelant celle d'un concert de rock des années 60, lorsque Jean-Paul II apparut sur le stade de Port-Moresby pour y célébrer sa pre-mière messe. Sur le terrain de rugby où avait été élevé l'autel, vingt mille personnes l'attendaient. Extravagantes coiffures de plumes en corolles autour du crâne, fantastiques maquillages de poudre jaune, tatouages bleuâtres, et poitrine nue pour les femmes, quelque deux cents Mélanésiens des tribus Mekeo et Roro saluaient le pape à leur ma-nière : en dansant. Un peu plus tard, avant que commence la messe, ils se signeront puis ramasseront à leurs pieds un petit livret pour suivre la liturgie. La folk music, le tempo rapide de certains chants, la moiteur de la nuit, cette foule pressée, les femmes allaitant leurs bébés, la cappeu surpris peut-être par la tolé-rance d'un service d'ordre, dont les habitants des pays tropicaux, don-

naient à cette messe un caractère d'allégresse sereine, de joie partagéo. « Vous êtes un très, très gentil peuple », ne put s'empêcher de dire le pape avant de pertir.

Dans ses discours et homélies, Jean-Paul II a repris comme un icitmotiv le thème de l'action missionnaire. Il a salué le courage et la foi des premiers missionnaires qui apportèrent le message du Christ à ces contrées et le payèrent souvent de leur vie. Le pape est venn en Papoussie-Nouvelle-Guinée pour fêter le centensire d'une évangélisation difficile. Après plusieurs tentatives, celle-ci ne commença vraiment qu'en 1882. Le premier carmel créé par des sorars d'Autun date de 1935 et c'est deux ans pins tard que l'ut ordonné le premier prêtre. En 1970 fut nommé le premier évêque. Jusqu'en 1966, l'Eglise eut ici le statut d'Eglise de mission. Elle dépend encore aujourd'hui de la Congrégation pour la diffusion de la foi. La Papouasie-Nouvelle-Guinée demeure, en effet, une terre de mission: le clergé local se réduit à 89 prêtres, mais il y a 429 missionnaires et 993 sœurs (dont 398 sont du pays). Les catéchistes, animateurs de communautés, en l'attente du prêtre, ont un rôle très important. D'une manière particulière, se pose en Papouasie-Nouvelle-Guinée le problème de l'entraide des églises locales et étrangères, c'est-à-dire d'un

PHILIPPE PONS.

### Vietnam

### Trente ans après Dien-Bien-Phu

(Suite de la première page.)

les propres hésitations, les contradictions même, de l'homme du 18 juin devant une explosion nationaliste si subite cu'elle le prenait de court. A Brazzaville, en janvier 1944, si son discours témoignait qu'il avait bien pressenti l'éveil des nationalismes, il n'en avait qu'insuffisamment mesuré l'ampleur. Sans doute, aussi, le libérateur de sa

patrie, jaloux de lui conserver l'intégralité de son empire, craignait-il, s'il n'en perdait même qu'une fraction. que l'histoire lui reproche, un jour, d'en avoir été le bradeur.

En désignant d'Argenlieu et Leclerc, dont il ne pouvait ignorer les oppositions fondamentales de nature, ne mettait-il pas deux fers au feu ? Balancant sur le choix d'une politique coloniale, il laissait à ces deux hommes, si possible conjointement, chacun de son côté et à sa manière si nécessaire, le soin d'en élaborer une à partir des contacts pris, sur place, avec les chefs natio nalistes. La suite des événements devait démontrer que ce fut la politique préconisée par l'amirat (ou celle de de Gaulle appliquée par ce der-nier?...) qui prévalut. Lâcher un peu, beaucoup même, mais pas l'essen-tiel : l'indépendance. Tout autre était, on l'a vu, celle du libérateur de Strasbourg.

L'amiral était convaincu que, surtout ou seule, la force pouvait arrêter le cours des choses et mater cette allion fomentée par un révolutionnaire communiste. Que Leclerc commandait le corps expéditionnaire, certes, mais lui était subordonné et se trouvait là pour l'aider à rétablir la souveraineté de la France sur sa colonie. Par la force si nécessaire. Par

#### La France hésite entre guerre et paix

A ses côtés, lui faisant face, pour ne pas dire front. Leclerc, qui n'avait jamais transigé, était une nouvelle fois résolu à ne pas composer, ni avec l'amiral, son chef, ni avec de Gaulle, tout homme-lige qu'il en fût depuis juin 1940. Leclerc, qui n'avait cessé de forcer le destin, refusait, cette fois-ci, de le violer encore en affrontant ce nationalisme neis pressentant qu'il ne pourrait le réduire par les armes; que la recon-

### **CÉRÉMONIES A PAU**

Le trentième anniversaire de la fin de la bataille de Dien-Bien-Phu a été célébré à Pau le 7 mai. Près de cinq cents anciens de la garnison francaise, qui succomba après cinquente sept jours de siège aux assauts des divisions du Vietminh assistaient aux cérémonies qui se sont déroulées dans l'enceinte de l'Ecole des troupes aéroportées. Parmi eux, le général de Castries qui commandait le camp retranché et qui s'est déclaré très ému d'être, trente ans après, parmi ses amis et camarades de combat ».

entreprise où les ar raient comme celles de Napoléon en Espagne. Et lui qui, sans relâche, avait recherché tous les combats avant de les gagner, tous - de Koufra à Berchtesgaden, — repugnait à engager celui-là, sachant la vanité d'un combat contre une idée. Pour lui, il n'y avait de solution

politique. Il fallait reconnaître l'indépendance du Vietnam en concédant la fédération des trois Ky, pierre d'achoppement d'un accord avec Ho Chi Minh. Leclerc allait engager tout son prestige pour appuyer sans réserve la politique courageuse et éclairée de Jean Sainteny, haut commissaire de la République au Tonkin, qui devait aboutir aux accords du 6 mars 1946 avecHô Chi Minh. Ceux-ci, pourtant, seraient aussitôt contredits, sinon désavoués, dejà, par la rencontre, le 24, d'Ho Chi Minh et de l'amiral sur un croi-seur de bataille. Ainsi, en mars, tout était en train de se nouer. La France hésite encore entre guerre et paix. Rien n'est joué, mais, désormais, l'action de Sainteny et de Leclerc conjuguée sera impuissante à contrebalancer l'influence de l'amiral auprès de de Gaulle, demeuré maître à penser dans sa retraite, et des couvernements éphémères qui se succè-

Se sentant isolé, sans appui, critiqué même, Leclerc se fit rappeler en juillet 1946, au moment où s'ouvrait la conférence de Fontainebleau. L'incohérence de la politique coloniale française devait s'v étaler : le gouvernement recevait Hô ChiMinh avec les honneurs réservés aux chefs d'Etat mais refusait d'entériner les accords Sainteny. Les événements allaient, ChiMinh regagnerait le Vietnam, décu, amer, sans le soutien français dont il avait, pourtant, tellement besoin pour affronter ses extrémistes de tous bords et l'ennemi millénaire soutien qui aurait pu faire de lui le ∢Tito de l'Asie». Au climat de confiance, voire d'amitié, qui avait existé entre Leclerc et lui devait succéder une tension qui aboutirait aux événements irrémédiables de novem

En décembre, le Tonkin soulevé, Léon Blum, brievement au pouvoir et pour la dernière fois, rappellera Leclerc, qu'il a en haute estime. Si celui-ci acceptera une mission qui lui fera recommander, une nouvelle fois. de « traiter à tout prix », il refusera de remplacar l'amiral, après avoir beau-coup balancé et consulté de Gaulle, à «la Boisserie», fortement opposé à ce projet. L'entrevue, a-t-on dit, fut oregeuse. Le ton monts. Les deux hommes se quittèrent en froid, pour ne plus se revoir, semble-t-il. Leclero devait disparaître à l'automne suivant. Quand l'amiral sera relevé, en mars 1947, par Emile Bollaert, il est trop tard. L'heure de la paix est passée. Le Vietnam est en flammes. La guerre a commencé. Elle va durar trente ans. Coûter ce que l'on sait.

C'était une grande querelle qui l'avait provoquée. Celle, antique, qui

quête, en particulier celle du Tonkin, divise l'homme contre lui-même taire d'Etat en 1955, avant de le recette Prusse du Nord, serait une folle avant de l'opposer aux autres. Qui cevoir sous le Coupole, il y a quelmet aux orises, en chacun de nous, colombe ou faucon, deux perts dont aucune n'a complètement raison ni tout à fait tort. Le part prête à offrir et celle décidée à roteoir, celle qui facilite l'évolution et celle qui la contrarie, celle qui ne croit justes que les guerres de libération et celle qui accepte la violence pour conquérir ou maintenir. Cette querelle-là, que l'homme ne cesse de soutenir, elle dut diviser aussi, assurément, Charles de Gaulle contre lui-même, avant de déchirer entre elles ces hautes figures de la France libre qu'étaient d'Argentieu et Leclerc. Avant de déchirer les gouvernements, les assemblées et le pays tout entier. Avant de provoquer, plus tard, en d'autres circonstances, un changement de République, en France, et de contribuer à la chute de

deux présidents, aux Etats-Unis.

Quoi qu'il en soit, cette indépen dance que la France n'avait pas laissé Sainteny et Leclerc accorder au Vietnam, en 1946, qui aurait évité tant de sang versé, en vain, et fait d'elle la première puissance à affranchir une de ses colonies, l'Angleterre, sa vieille rivale coloniale, allait la faire concéder, en 1947, au fleuron de son empire, l'Inde, par son demier vice-roi, un amiral aussi : Lord ountbatten. Entre-temps, elle aurait fait évacuer l'Egypte par ses troupes, sans combat. A la France, il aura fallu la capitulation de Dien-Bien-Phu, en 1954, il y a eu trente ans le 7 mai, pour que Pierre Mendès France puisse faire admettre l'indépendance à une opinion publique, cette fois unanime. Il aura fallu, aussi, sans doute, ce désastre militaire pour que des hommes comme Edgar Faure et Georges izard, soutenus par François Mauriac mais désavoués par de Gaulle, fassent accepter, dans la foulée, en 1955, à une opinion, à un gouvernement et à un Parlement à nouveau divisés. l'indépendance de la Tunisie et, après avoir remis sur son trône le sultan déporté, celle du Maroc, évitant ainsi l'embrasement général du Maghreb au moment où venait d'éclater l'insurrection algérienne,

C'est, sans doute, aussi, le souvenir de ce désastre de Dien-Bien-Phu qui vaudra, en 1958, à l'Union francaise, muée en « Communauté », de reconnaître le droit à l'indépendance des Etats qui la constituaient. Si la phase asiatique de la décolonis avait échoué tragiquement, celle de l'Afrique noire allait réussir, après celle de la Tunisie et du Maroc. l'Algérie n'étant pas, délibérément, mentionnée ici. L'une de nos plus anciennes colonies, remontant au règne de Louis XIII, le Sénégal, pour ne par-ler que de lui, alleit accéder à l'indépendance totale sans qu'une balle ait eu à être tirés. C'est l'honneur de notre pays que

l'Académie Française vienne d'ac-cueillir son premier Africain en la per-sonne de l'inventeur de la négritude, du poète, de l'ancien condisciple de Georges Pompidou (avec le Tonkinois Pham-Duy-Klem, futur ambassadeur dont Edgar Faure avait fait un secréprésident de la flépublique du Sénégal : Léopoid Sédar Senahor.

Ainsi, les hasards du calendner de l'histoire font que, dans le même temps où sont évoqués, dans ces is, une face meurtrie de la France à Dien-Bien-Phu et les origines du conflit cui aboutit à cette capitulation du meilleur de nos forces d'alors, la lumière peut être projetée sur l'autre face, rayonnante celle-là, du pays qui a donné la liberté à l'Europe, proclamé les droit de l'homme il y aura bientôt deux siècles et aboli l'esclavage. Ce pays, aussi, qui, en formant des élites dans ce qui fut son empire sateur peut-il s'enorgueille d'un Léopold Sédar Senghor ? - a accepté le risque que certaines se retournent contre lui, par la force des choses le plus souvent. (Giap et Hō ChiMinh n'étaient-ils pas amis de la France en 1946, avant l'éclatement du

Mais, pour servir de point final à ces lignes sur l'immense problème de la décolonisation française et sur le drame de Dien-Bien-Phu qui en fut hommage à ceux qui y moururent héroliquement après cinquante-sept iours de siège au lieu des guinze qui leur étaient assignés. Leur sacrifice, au bout du compte, n'aura pas été inutile. Il aura évité d'autres conflits pas tous, hélas ! — aussi vains, aussi sanglants, sous d'autres cieux. plus dure que les balles. Si elles vont moins vite, elles vont plus loin.

C. CHEVALLIER-APPERT.

#### Afghanistan LA MAIN COUPEE POUR TRENTE FAUX RÉSISTANTS

Islamabad (AFP). - Treate Afghans, accusés d'avoir commi plusieurs vois en se faisant passe nour des Mondiabeddine, out en la pour es: Mionojaneame, out est a main droite coupée le mois deruler après avoir été jugés par un tribs-nal islamique de la résistance, a rapporté, le laudi 7 mai, l'agence de presse Islamique afghane, pro-che des inaquisards.

che des inaquisards.

Selosi l'agence, un groupe d'Afghans se présentant comme des Moudjaheddine a commis plusieurs vois et hold-up dans la province de Baghian, an nord de Kahoul, su cours des derniers mois, affant jusqu'é lever des impôts et attaques de srais Moudjaheddine pour lour dérober leurs biens. Mais les résistants out capturé les troute membres de la hande, qui out été jugés par au tribunal appliquant la jugés per au tribunal appliquent la lot islamione

Un tribunal semblable avait déjà appliqué la loi idamique à cinq hommes accusés de vol. l'un dernier dans la même province. Trois volcurs avaient été exécutés et deux autres avaient eu la mais couSection of the section of the sectio DEMAI

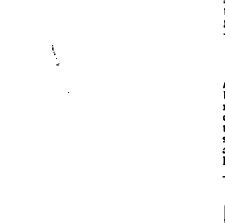

فحمد ه 100h - 1 HILLIEFATION OF Libries Herric remplação

· ·

TO SECURE

. .

residente e 🛶

The second second

er er Same ander

Survey of the same of

Statement . Statement

C. L. Carrier

-----

\*\*\*\*\*

5 N N ----- & w · · £ sa, a,

The state of the state of ---The same of the 21 to 10 may 2 The second secon the second of the first of the second of the

**E**-194 7 THE Transport of والانجاد The Estate 4.7.5 t Marian · Landing

· in 2: -3# The said the Property St. Tank · \*\* \*\*\*

To be the - Pine Pine ZMICH # ing h · toffer M. JOSPIN:

la gauche s'est succédé

à elle-même

## pape iuinée

Section 1 And the second s **்** இரைப்பட்ட Property of the second Marine de la figura Frenzis Service Community of the Community of th \$ 2.5 A. CONTRACT CONTRACT A STATE OF THE STA Market San 12

Service . . . 群争之中。 3.5 Tr C. .. Service : 1840 C. C. **पृ**ष्टित्र स्थापित स्थाप 

A SPEN

True .

Entre . . .

a design on the

( Carrier of the Carr (素)のたった。 A 7 7 1 1 1 1 Prevalence -\*\*\* A grand of 塞 微性工作 200-20 A T## 10 5

radius tim 25 a المراجع الأسالا , . . . . 4000 4 7 ٠٠٠ ساو څخ .... 6... MONTH STORY 2.4.63 200

garage of the second

25 HILL 11 H

\$1,2 325 TUE

part of

graphic and

10 m

ya qo a 7.4E2.4 " ge process \$ 00 to 10 1500 te-me

estende : 1 4 45-12 t 6::1...

Interrogé lundi 7 mai jors de l'émission - Face au public » de France-Inter sur le comportement du Parti communiste, M. Lionel Josoin a déclaré : « Pour une bonne part, j'en prends effectivement mon parti. Je considère que les débats existent, qu'il faut en réduire l'ampleur et que, pour le reste, chacun s'engage essentiellement par ses acies. »

A propos des critiques émises par M. Jean-Pierre Chevenement sur la politique économique du gouvernement, le premier secrétaire du Parti socialiste remarque qu'il y a accord entre socialistes sur la nécessité de la modernisation du pays; sur les restructurations, sur la recherche de la croissance. • Au fond, sur le plan économique, où est la différence? Elle est sur certains moyens., a ajouté M. Jospin.

- J'entends Jean-Pierre Chevène ment critiquer Jacques Delors mais approuver hautement l'action de François Mitterrand, a-t-il déclaré. Or Jacques Delors et François Mitterrand ne paraissent pas si éloignés l'un de l'autre. (...) Cela veut dire soit que Jean-Pierre Chevênement est moins près qu'il ne le croit de François Mitterrand, soit qu'il est beaucoup plus près de Jacques Delors. A moins qu'il ne s'agisse d'une petite habileté politique, mais si on en est encore au temps de l'habileté, c'est que la situation n'est pas grave et que les diver-gences peuvent être réduites. »

Interrogé sur l'évolution de la politique économique de la gauche, M. Jospin a affirmé : - Nous n'avions pas le choix. Nous étions obligés d'infléchir notre politique. Je l'ai déjà expliqué, nous sommes depuis trois ans au pouvoir et il s'est produit pour la gauche quelque chose de nouveau : elle s'est succèdé à elle-même. Elle a dépassé la simple phase des réformes de structures et des réformes sociales ; elle a donc eu à gérer la réalité de l'économie tout entière, les données internationales et y compris, dans une certaine mesure, le résultat de sa propre gestion. Il faut donc que nous assumions cela. C'est une révolution culturelle dans la gauche qui, d'ailleurs, surprend aussi la droite. (...) J'espère blen que nous gagnerons les élections de 1986. Nul ne peut établir que nous les ayons perdues en ce moment, ni les élections de 1986, ni encore moins les élections de 1986, ni encore moins les élections de 1989, Mais rous les élections de 1988. Mais nous n'avions pas le choix, et le problème était de faire notre devoir, de redresser la situation là où elle devait l'être et, maintenant, il est de se redonner progressivement des marges. Si nous pouvous y arriver dans la perspective de 1986, tant

Le premier secrétaire du PS considère, à ce propos, que « la grande nouvelle économique de la periode, c'est la reprise des investis-

La célébration de l'armistice

de 1945, signé à Reims - où la France était représentée par le géné-ral de Lattre de Tassigny - a débuté, lundi 7 mai, par un hom-

mage rendu, au mémorial du Mont-

Valérien, aux martyrs de la Résis-

tance par M. Jean Laurain,

secrétaire d'Etat chargé des anciens

Des torchères out été déposées en

l'église Saint-Louis des Invalides au-dessus de la crypte où out été inhumés les maréchaux Leclerc de

Hauteclocque, Juin et de Lattre de

Tassigny, tandis qu'une veillée était organisée au Panthéon devant la

crypte où repose le corps de Jean

Moulin, organisateur et premier pré-

sident du conseil national de la

Résistance, torturé par les Alle-mands et mort en 1943 sur le che-

La messe solennelle célébrée, mardi matin 8 mai, à Saint-

Louis-des-Invalides par Mgr Fihey, vicaire aux armées, s'est déroulée en

présence de M. Charles Hernu,

ministre de la défense, remplaçant

M. Pierre Maurov. La cérémonie

suivante a eu lieu, à partir de

10 h 45, à l'arc de triomphe de

l'Etoile, où, par un froid assez vif, le

président de la République est venu déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, signé le Livre d'or et

min de la déportation.

combattants.

## Au nom de la Corse française La résistance aux « séparatistes »

Gargèse. - lai est née la CFR. l'Association pour la Corse française et républicaine, dans ce village per-ché au-dessus des plages de sable fin et du maquis qu'embaument les cistes. La bourgade est d'origine grecque. Le lundi de Pâques, le rite

orthodoxe déploie une longue procession. La tradition est vivace. Les ancêtres des mille habitants actuels arrivèrent il y a trois siècles, chassés par les Turcs. Ce sont enx, disent du moins leurs descendants, qui apprirent aux Corses à greffer l'olivier.

Depuis, la bourgade est devenue prospère. De nombreux hôtels et commerces accueillent les touristes. Mais dix-sept plasticages, revendi-qués par l'ex-FLNC au cours des saisons 1982-83, ont mis le seu aux poudres. Ils compromettaient les affaires. « Résistons !» fut le cri du

Le 2 septembre 1983 sonna l'appel à la mobilisation... Sur la place, les boulistes terminent leur partie, quand surgissent au village Canta a popula corsu, des chanteurs aux sympathies nationalistes connues. Le groupe doit participer à une fête organisée par leurs amis. Les joueurs se dressent : « Ils ne passeront pas » Finalement, les chanteurs doivent repartir.

Très vite, Emile Dragacci, proriétaire d'un petit supermarché, prend la tête d'un «comité de défense». Cet homme, la soixantaine, débonnaire, a une conviction de fer : non à la violence, oui à la France. N'avait-il pas refusé de bais-ser son rideau, alors que tous les commerçants de Corse participaient à l'opération «le morte», pour protester contre les emprison la suite des événements d'Aléria en 1974? Son supermarché a été plasti-

Le comité de défense regroupe rapidement plus de neut cents signatures parmi les villageois. S'y retrou-vent pêle-mêle des électeurs de tous bords. «L'union sacrée contre l'anti-France est animée par MM. Dra-gacci, qui vote RPR, Xavier Rossi, retraité des ponts et chaussées, qui vote radical, et le colonel Villanova, dont les sympathies vont à l'UDF. La moyenne d'âge des contestataires est respectable. Ils passent leur temps libre désormais à contrer au coup par coup toute initiative des

Ces derniers seraient quelques dizaines, dont des Sardes, des Italiens, selon la CFR. On surveille leurs allées et venues. On en informe les autorités. On intervient également dans la presse insulaire pour occuper le terrain à chaque intervention de l'ex-FLNC. Les fusils restent couchés. Il est hors de question d'utiliser des moyens autres que pacifiques. Le village devient rapidement un cadre trop étroit. Le 11 novembre - un symbole, - le comité de Gargèse lance l'appel à la création de la CFR et de comités

M. Charles Hernu remplaçait M. Pierre Mauroy

LA CÉLÉBRATION DU 8 MAI 1945

à la messe solennelle de Saint-Louis des Invalides

salué les emblèmes des régiments La flamme devait être ravivée, mardi en fin d'après-midi, par l'association Rhin-et-Danube, ca présence de M. Jean Laurain, qui offrait ensuite une réception aux lavalides.

Reims. - Près de deux mille per-

sonnes out manifesté à Reims, lundi 7 mai en fin d'après-midi, pour pro-

tester contre la tenue d'une réunion

publique organisée par le Front national et présidée par M. Jean-

Marie Le Pen. Pendant deux heures,

elles ont défilé dans les rues de la métropole champenoise à l'appel des partis de gauche (PS, PC, PSU, LCR), de syndicats (CGT, CFDT, FEN) et d'organisations telles que le MRAP ou le Collectif local des rayaillemes étrangers, qui reconne

tavailleurs étrangers, qui regroupe

Le cortège, après avoir marqué une halte devant l'ancien quartier

général de la Gestapo s'est disloqué

quatorze associations.

M. LE PEN A REIMS

Heurts entre la police

et des contre-manifestants :

Sept blessés et une dizaine d'interpellations

De notre correspondant

De notre envoyée spéciale

Aux accents de la Marseillaise et sous la bannière tricolore, la pre-mière manifestation de la CFR à Calvi réunit, le 14 janvier, près de majorité silencieuse sort de sa peur pour clamer son refus du terrorisme et son attachement à la France», concluent les organisateurs. Deux mois plus tard, l'association réunit sept mille personnes à Porto-Vecchio, le fief de M. Jean-Paul de Rocca-Serra (RPR), devenu adhérent CFR dès novembre. M. Fran-çois Giaccobbi, leader MRG, en avait fait autant, soivi par de nombreux hommes politiques du mouve-ment radical et de l'opposition.

De ce fait, l'image apolitique de la CFR ressort quelque peu ter-nie. Le PS et le PCF ont préféré créer un autre pôle : le Mouvement

logistique de l'instance dirigeante, a été pris en flagrant délit.

La légalité est respectée. • On n'arrête plus pour délit d'opinion, comme avant mai 1981 », vous faiton fréquemment remarquer. Sur deux mille personnes. · Enfin la. l'île, la différence est appréciée. Personne n'est descendu dans la rue pour protester contre l'interpellation de M. Luciani. Le comité CFR de Cargèse a rappelé dans un communiqué avoir été le premier à «interdire . N. Luciani, membre du groupe de chanteurs repoussés par le village en septembre dernier.

Certains à la CFR sont même impatients d'aller plus vite. Le gouvernement ne serait pas - assez forme dans sa lutte contre les séparatistes. La télévision insulaire est accusée de complaisance. Antenne 2 devient ces jours-ci la cible. Elle a en effet programmé pour le 13 mai une émission réunissant une famille

financières ont été faites à la Tré-

Chambre régionale des comptes.

Enfin, cette demière a été saisie

pour dix-sept collectivités ou

syndicats, dont treize pour vote

tardif, deux pour déséquilibre et

La chasse aux abus et aux

imperfections a touché des

domaines aussi divers que les

organismes sociaux, les centres

hospitaliers, l'office départemen-

tal d'HLM de la Corse du Sud. l'aide sociale à travers la COTO-

REP de Corse du Sud, les soins

médicaux gratuits aux anciens

combattants et victimes de guerres. Ces actions de contrôle

vont continuer.

deux pour équilibre fictif.

### La chasse aux abus

politique

≰ Veiller avec un soin particulier à la gestion conforme des crédits publics », c'est la tâche que s'est donnée depuis juin 1983 M. Paul Bernard, préfet, commissaire de la Républi-

Devant la presse à Ajaccio, le 4 mai, M. Bernard a fait le point de ces actions « pour la bonne organisation des services de l'Etat et au respect de la légalité dans tous les domaines ». Ainsi une vingtaine de dossiers ont été examinés. Huit rapports de missions d'inspection ont été suivis de mesures. Dix missions d'inspection et de contrôle ont été menées. Cinq sont en attente. Trois demandes d'enquêtes

pour la Corse démocratique, mais celui-ci demeure à l'état d'embryon. Fin juin se tiendra à Ajaccio, lief de M. Charles d'Ornano, bonapar-tiste et adhérent CFR, un grand rassemblement. L'association ira ensuite à Bastia, puis à Corte. Elle entend aussi s'adresser aux continen-taux. Selon ses animateurs gargésins, près de vingt-cinq mille peres adhèrent à une cinquantaine de comités, dont quelques-uns en métropole. La Ligue des droits de l'homme, section d'Ajaccio, dénonce depuis plusieurs années le « racisme » et, plus récemment, les · pressions · exercées par le FLNC contre les enseignants venus du continent. Mais la CFR domine la

contestation contre le terrorisme.

« L'ex-FLNC n'a plus le soutien du silence », souligne la CFR. Les bandits corses jadis, rappelle-t-on, tombèrent, lâchés par une population qui se supportait plus d'être rackettée. Mais l'appel lancé par la CFR à la délation pour l'interêt supérieur de la nation a-t-il un grand 6cho? Difficile question... Quoi qu'il en soit, le préset de police, M. Broussard et ses collègues chargés de faire respecter l'ordre public, insistent sur le rôle des renseignements reçus à chaque occa-sion. L'activité de M. Broussard est appréciée de la gauche à la droite. En deux ans, le nombre d'attentats a chuté de moitié. Il y en eut néanmoins deux cent cinquante et un au cours des six derniers mois. Depuis janvier 1984, plusieurs cadres présumés du mouvement clandestin ont été arrêtés. Le 25 avril, Natale Luciani, présumé être un cadre

Pendant plusieurs heures, des

escarmouches ont opposé les contre-manifestants aux forces de l'ordre.

Ces incidents ont fait sept blessés

parmi les forces de l'ordre; trois

d'entre eux ont été hospitalisés. Il a

été procédé à une dizaine d'interpel-

Au cours d'un entretien avec la

presse, avant ce rassemblement,

famille car ces trois listes broutent

faire un choix clair entre l'opposi-

concurrents, M. Stirn

M. Le Pen a notamment estimé:

d'Aléria, les Carlotti, à l'occasion d'un repas dominical. La «famille» au sein de laquelle, pense-t-on en Corse, beaucoup de choses peuvent encore s'arranger. A la table des Carlotti, tout l'échi-

quier des sensibilités insulaires est parole du MCA, proche de l'ex-FLNC, naguère condamné à neuf ans de prison par la Cour de sûreté de l'Etat, puis amnistié et aujourd'hui sous contrôle judiciaire, sera à la table samiliale. - C'est un scandale -. dénonce la CFR, qui entend demander l'interdiction de la diffusion de cette émission. Pour sa part. M. Dragacci, fonda-

comme avant. Certains ultras voudraient même en revenir aux lois d'exception. Nombreux sont les Corses à refuser l'escalade. • Cela ne ferait aue valoriser l'ex-FNLC et les victimes de la répression », vous explique-t-on.

Le mouvement clandestin luimême se bat pour que soit reconnue l'atteinte à la sûreté de l'État. Dans une lettre adressée récemment au président de la République, M. Gla-dieu, « militant du FLNC, prison-nier politique corse », încarcéré à Paris, demande à être « comme les nationalistes guadeloupéens . poursuivi pour - crimes contre la sûreté de l'État - Il réclame, au nom d'une - trentaine - de détenus, le régime politique, c'est-à-dire - le droit légitime à une défense collec-

De son côté, l'UPC dénonce, dans une lettre à M. Badinter. - des abus regrettables tant du côté de l'appareil judiciaire que du côté des Jorces de police et de gendarmerie ». Evoquant un e genre de chasse aux sor-cières e, alimentée par quelques boutefeux professionnels e, l'UPC obulejeux projessionneis - i Urc précise que « ce n'est pas ainsi que sera établie une paix civile que nous souhaitons tous -. La CFR paraît visée... Elle aussi réclame la paix civile à sa façon. Mais elle est loin d'avoir convaincu une jeunesse plus prompte à s'enflammer pour l'ex-FLNC que pour les « vieux de la CFR ». À la sortie des lycées, on ne cache pas son drapeau. C'est bien là le problème de fond. La CFR a aussi ses jeunes, mais les idées nationalistes font apparemment plus recette que l'attachement à la France dans

la jeunesse de l'île.

DANIELLE ROUARD.

 Une délégation d'anciens combattants d'Afrique du Nord reçue à - La querelle entre Mm Veil et ses l'Elysée. - Conduisant une déléga-tion de l'UNC-AFN, M. Porteu de Mª Gomez, est une querelle de La Morandière, président de cette association, a été reçu mercredi dans le même pré, (...) L'important est que l'opinion publique sache 2 mai à l'Elysée. Il a exprimé au président de la République son étonnement devant la participation de l'armée aux cérémonies commémodat inconnu d'Algérie », inhumé au cimetière Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais).

## APRÈS L'ÉLECTION DE NOISY-LE-GRAND

### Qui va diriger la ville nouvelle de Marne-la-Vallée?

Richard (RPR) à la mairie de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis (le Monde du 8 mai). donne arithmétiquement à l'opposition la présidence de l'Etablissement public d'aménagement (EPA) de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. dont Noisy-le-Grand forme le premier secteur. Arithmétiquement seulement, car le conseil d'administration de l'EPA, constitué pour trois ans après les élections de mars 1983, ne devrait pas être modifié avant 1986.

Ce conseil est composé de quatorze membres dont sept représentants de l'Etat, lesquels ne prennent pas part à l'élection du président. Les sept autres membres sont désignés pour trois d'entre eux par le conseil régional et les conseils généraux de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, et pour les quatre restants par une assemblée spéciale de cinquante-six membres désignés par toutes les communes formant la ville nouvelle.

Compte tenu de la situation politique en mars 1983, cette assemblée spéciale était composée de vingt et un membres de l'opposition et de trente-cinq membres de la majorité, dont huit désignés par la ville de Noisy-le-Grand avant l'invalidation de M∞ Marie-Thérèse Goutmann (PCF). Ce sont donc quatre conseil-

L'élection de Mª Françoise lers de la majorité (deux communistes et deux socialistes) qui ont été nommés au conseil d'administration de l'EPA en 1983 pour représenter les communes de la ville nouvelle. La convocation d'une nouvelle assemblée spéciale aujourd'hui, après l'élection de la liste de Mine Richard, compte tenu qu'elle serait formée cette fois de vingt-sept représentants de la majorité et de vingt-neul représentants de l'opposi-tion, permettrait à cette dernière de disposer de quatre représentants supplémentaires au conseil d'administration de l'EPA.

> Le représentant du conseil régionai d'île-de-France appartenant à l'opposition, tout comme celui du conseil général de Scine-et-Marne, la majorité ne disposerait plus que d'un représentant au conseil, en la personne de Mme Adam (PCF). désignée par le conseil général de Seine-Saint-Denis, et perdrait donc la présidence de l'établissement

Malgré le résultat de l'élection de Noisy-le-Grand, rien n'empêche juridiquement les quatre conseillers représentant les communes de se maintenir à leur poste pour les deux années du mandat qu'il leur reste à accomplir sous la présidence de M. Daniel Guillaume, maire-adjoint communiste de Champs-sur-Marne.

### LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

### M. Chirac en Gironde : il ne faut pas voter avec ses tripes mais avec son cerveau

De notre envoyé spécial

Bordeaux. - Il aura donc fallu ttendre exactement dix ans après la mort de Georges Pompidou pour que cessent officiellement les batailles fratricides dans le camp gaulliste et que les rancunes soient spectaculairement « jetées à la rivière ».

Les deux porte-parole du mouvement gaulliste, qui s'étaient si rude-ment opposés à la mort de l'ancien-chef de l'Etat (1), se sont publique-ment réconciliés lundi soir 7 mai. Dans le palais du cardinal de Roban devant le Tout-Bordeaux politique et municipal, se donnant ostensiblement du - cher ami -, à désaut de cher Jacques >. Les deux anciens premiers ministres out porté un toast teur de la CFR, souhaiterait que la aux victoires futures et escomptées de l'opposition non seulement en

Aquitaine mais partout ailleurs. M. Jacques Chaban-Delmas avait même auparavant consacré deux heures de son temps à participer aux côtés de M. Jacques Chirac à un débat avec les responsables économiques du département et de la ville, placé sous l'égide de l'Union patronale de la Gironde.

Cette manifestation d'œcuménisme de l'opposition sous les auspices du « chabanisme » et du « chiraquisme - confondus a surtout permis aux deux chefs de file de s'affirmer avec autant de force l'un que l'autre dans le camp des adversaires de la majorité actuelle. - Vous et moi, a affirmé M. Chaban-Delmas, avons de solides raisons de penser que l'alternance politique se reproduira . pour s'entendre répondre : L'opposition doit être unie et déterminée en vue des prochaines élections européennes et surtout des

cantonales ». M. Chirac, tout au long de l'après-midi, avait en effet lancé cette double campagne ou plutôt souligné la nature continue de la campagne électorale qui durera jusqu'à l'alternance souhaitée. S'il a présenté l'élection européenne du 17 juin un peu comme un prélude aux consultations ultérieures, c'est que, pour les Girondins de l'opposition, les élections cantonales de mars 1985 apparaissent comme déterminantes. A trois sièges près, le conseil général de ce département peut en effet passer des socialistes aux gaullistes.

L'enjeu est d'autant plus important qu'une telle victoire entraînerait aussi pour l'opposition actuelle la conquête du conseil régional 'Aquitaine. Or, après leurs succès aux cantonales de 1982 et surtout aux municipales de 1983, les opposants du Sud-Ouest se sentent le vent en poupe et ne cachent plus leur soil de victoires avec comme perspective les législatives de 1986 u moins!

Au cours de sa tournée du 7 mai, M. Chirac a visité les communes de l'agglomération bordelaise « conquises - l'année dernière sur la gauche : Le Bouscat, dont le maire est désormais M. Jean Valleix, député RPR: Talence, que dirige le docteur Castagnera (RPR), et où il a inauguré une rue Georges-Pompidou; Bouliac, village de la rive droite de la Garonne, dans le fief socialiste de M. Madrelle, président du conseil général et du conseil régional, et Pessac, reconquis par le docteur Jean-Claude Dalbos, ancien député UDR.

C'est là, devant près de trois mille personnes, que le maire de Paris a parlé avec force des élections européennes • aui constituent aussi un ru national nour la arrinaratio des echéances qui suivront, les canionales de 1985 et les législatives de 1986 -, ajoutant : - Il est donc capital que la liste unique de l'opposition républicaine conduite par Simone Veil recueille la plus grande majorité possible. Un résul-tat substantiel de l'opposition démontrera que le pouvoir actuel est largement minoritaire et que, à ce titre, il n'a pas le droit de faire n'importe quoi et notamment de poursuivre pour des raisons idéologiques un certain nombre de réformes de la société qu'il n'a pas été mandaté pour transformer en A propos de l'aspect international

du scrutin il a affirmé : « Jamais la relance de la construction européenne n'aura été aussi essentielle. Il faut redonner aux Européens leur fierté, car la voix de l'Europe se fait de moins en moins ensendre dans le monde. Du résultat du scrutin du 17 juin, l'étranger retirera un préjugé sur les prochaines élections législatives et il pourra de ce fait reprendre constance ou pas en la France de demain. Pour la pre-mière fois, le président du RPR a condamné les petites listes qui se constituent ici ou là et qui, en définitive, qu'elles le veuillent ou non, sont le jeu des socialistes et des communistes en limitant l'impact de l'opposition », et il a lancé : « Il ne faut pas voter avec ses tripes mais avec son cerveau. •

### ANDRÉ PASSERON.

(1) Dés le lendemain de la mort, le 2 avril 1974, de Georges Pompidou, pré-sident de la République, M. Chaban-Delmas a déclare sa candidature à l'Ely-Delmas a declare sa candidature à l'Elysée et obtenu le soutien officiel du comité central de l'UDR. Toutefois, M. Jacques Chirac, alors ministre de l'intérieur, estimant que M. Valéry Giscard d'Estaing avait davantage de chances de battre M. Mitterrand, avait constitué un groupe dit des «43», comprensal essantiallement des désoutés prenant essentiellement des députés UDR, pour soutenir la candidature du ministre de l'économie et des finances qui devait être élu ches de l'Etat le 19 mai.



DIDIER LOUIS.

### OISE OXFORD INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH agride par le British Council

21, rue Thiophrable Renaudot 75015 PARES TEL(1) 533 13.02 Asc. in 1901 - Inc. A 1189

ANGLETERRE

L'ANGLAIS

par semaine - groupe de B élèves maximum ques. apres-midi : tenns tion, voile, planche

Collégiens - Lycéens :

e matin : 15 H de cours





4. 12.42

the whole

10.00

or magnetic

. . . Tier af ede.

35.22

Asset All Services

≈ . . . .

Park & Service

The State of the Control

15

der see

ha de l'historien **Pa** 

a straight that will be to

the state of the same

Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Servic

The second second

the second second second

ell the street wat a building

A lan miner has been de

7 8 1073 in 16 Mars. \$

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

And the second s

The second secon

P. Sections 1

Charles and Alle

\* \* \*

\*

\*

Ŷ

The second of Pales

عوج و جو دهور. संस्थातिक स्थापनी 👼

ming the state of the

Che & Fatig

\* \*

<del>- 7=</del> 1 ± 1

.....

100 L

7.0

4

-

1-X-14-11-11

### **ÉTRANGER**

C

œ

1. - FRANCE-GABON: M. Pierre Mauroy achève au Gabon une visite officielle de quarante-huit heures : plusieurs entretiens avec le président Bongo ont permis de sceller la réconciliation entre Paris et Libreville. M. Mauroy fait escale au Tchad avant de regagner Paris le 2 (31/111, 3 et 4/1V).

3. - ÉTATS-UNIS : M. Walter Mondale remporte une victoire décisive sur M. Gary Hart en gagnant l'élection primaire démocrate de l'Etat de New-York. M. Jesse Jackson obtient plus de 25 % des voix, dont 89 % des suffrages noirs (3, 5, 6, 10, 12, 17, 20,

3. - GUINÉE : Un comité militaire de redressement national prend le pouvoir, en dénonçant la dictature sanglante » du président Sekou Touré, une semaine après sa mort. Le colonel Lansana Conte, nommé chef de l'Etat, annonce l'instauration d'un régime · libéral » et « démocratique » qui est bien accueillie par la population (du 4 au 13).

5. - INDE : Le gouvernement de Mme Ghandi renforce ses pouvoirs spéciaux pour combattre le terrorisme sikh dans l'Etat du Pendiab où des attentats, des assassinats ainsi que des affrontements entre sikhs et hindous ont us la fin mars (du 7, 10, 17, 19, 25 et 29-30).

6. - CAMEROUN: Une tentative de coup d'Etat est suivie de violents affrontements à Yaoundé : le bilan officiel de 70 morts semble sous-évalué. La garde républicaine, à laquelle appartenaient les putschistes, est dissoute, le 11, par le président Biva tandis que l'ancien président Ahidio est mis en cause par des proches du chef de l'Etat (du 7 au 17 et 20/IV.

6. - ÉTATS-UNIS : Le taux d'escompte de la Réserve fédérale. inchangé depuis décembre 1982, est porté de 8,5 % à 9 %, tandis que le taux de base bancaire, maintenu à 11 % depuis août 1983, a été relevé d'un point en trois semaines (8-9).

7. - TCHAD: Neuf soldats français sont tués par l'explosion accidentelle d'un obus, près d'Oum-Chalouba (du 8 au 13).

9. - VATICAN: Jean-Paul II nomme un cardinal africain, Mgr Bernardin Gantin (Bénin), à la tête de la congrégation des évéques et confie à son secrétaire d'Etat, Mgr Agostino Casaroli, la gestion de l'Etat du Vatican (11).

9-11 - SRI-LANKA: De nouveaux affrontements entre séparatistes tamouls et forces de l'ordre font des dizaines de victimes à Jassna, la principale ville tamoule au nord de l'île (11, 12, 13 et 21).

10. - BOLIVIE: Le président Siles Zuazo réussit à former un nouveau gouvernement aui reconstitue la coalition d'Unité populaire rompue en janvier 1983. Des mesures draconiennes d'austérité sont prises le 13 (12, 14, 15-16 et 18/IV, 2/V).

10. - ÉTATS-UNIS-NICA-RAGUA: Le Sénat américain, à majorité républicaine, condamne, par 84 voix contre 12, la participation de la CIA au minage des ports nicaraguayens qui suscite une vive réprobation internationale. La ClA fait savoir qu'avant même ce vote, elle a mis fin à ces opérations. commencées en l'évrier. Le 25, le Nicaragua porte plainte contre les Etats-Unis devant la Cour internationale de justice de La Haye (4, du 8 au 14, 24, 27 et 28).

10. - PÉROU : Un nouveau gouvernement est mis en place par le chef de l'Etat, M. Fernando Belaunde, à moins d'un an des élections générales. Avec à sa tête M. Sandro Mariategui, qui succède à M. Fernando Schwalb, il de la politique d'austérité engagée à la demande du FMI (11 et 12).

11-12. - URSS: M. Constantin Tchernenko est élu président du présidium du Soviet suprême, c'est-à-dire chef de l'Etat. M. Mikhall Gorbatchev est confirmé dans sa position de « numéro deux » en devenant président de la commission des affaires étrangères du Soviet de l'Union. La direction du conseil des ministres est reconduite sans changement (4, 10, 12, 13

13. - NICARAGUA: Alors que le gouvernement de Managua fait face à une offensive sans précédent des « contras », les guérilleros de l'Alliance révolutionnaire démocratique (ARDE) de M. Eden Pastora prennent le contrôle de San-Juan-del-Norte. petit port de la côte atlantique proche du Costa-Rica. La ville est reprise le 17 par les forces sandi-nistes (du 14 au 21, 14 et 28).

15. - IRAN : Les Iraniens votent pour élire les 270 députés de leur Parlement parmi les 1 203 candidats agréés par la justice islamique. Les résultats de ces secondes élections législatives depuis l'instauration de la République islamique ne sont pas connus en avril (14, 15-16 et 17).

16-18. - FRANCE-ZAIRE: Le président Mobutu effectue une visite officielle de travail en France (14, 19 et 20).

17. - GRANDE-BRETA-GNE-LIBYE : Au cours d'une manifestation d'opposants libyens, des coups de feu sont tirés d'une des fenêtres de l'ambassade de Libye à Londres. Une jeune autres personnes blessées. La police britannique encercle l'ambassade et Londres décide, le 22, de rompre ses relations diplomatiques avec Tripoli. Le 27, les trente occupants des locaux diplomatiques quittent Londres sans être inquiétés tandis que les diplomates britanniques et leurs familles sont rapatriés de Tripoli (à partir du 18).

18. - EST-OUEST : M. George Bush, vice-président des Etats-Unis, présente à la conférence de Genève sur le désarmement un projet de traité interdisant les armes chimiques. M. Andreï Gromyko qualifie ces propositions de - manœuvres sordides -, en raison des mesures d'inspection qu'elles prévoient (6, 7, 18, 19 et 20).

19. - ANGOLA: Un attentat revendiqué par l'UNITA (opposition au régime de Luanda) détruit un immeuble occupé par des experts civils cubains à Huambo. Selon-un bilan officiel, vingtquatre personnes, dont quatorze Cubains, sont tués (3, 24 et 25).

19. - ÉTATS-UNIS: Le Tribunal fédéral de Chicago juge la compagnie pétrolière américaine Standard Oil of Indiana responsable de la marée noire provoquée en mars 1978 par le naufrage près des côtes bretonnes de l'Amoco-Cadia, un navire dont elle était propriétaire, par filiales interposées (21 et 22-23).

20. - AFGHANISTAN: Les forces soviéto-afghanes lancent contre les moudjabidins de la vallée du Panshir, au nord-est de Kaboul. la plus importante offensive depuis l'entrée de l'Armée rouge en Afghanistan en décembre 1979 (18, 26 et 27/IV, 2/V).

20. - YOUGOSLAVIE: Vingt-huit intellectuels contesta-taires, dont Milovan Djilas, ancien compagnon de Tito, sont appréhendes et accusés d'avoir eu l' - intention - de déployer des « activités hostiles ». Le 24, ils ont été relâchés (du 22 au 26).

23-24. - RÉPUBLIQUE DOMINICAINE: Des émeutes contre la politique d'austérité du président social-démocrate, M. Salvador Jorge Blanco, provoquent la mort de quarante-cinq personnes (dn 25 au 30).

24. - ÉTATS-UNIS - JA-PON: Le groupe japonais Nippon Kokan (NKK) signe un accord avec National Steel, quatrième entreprise sidérurgique américaine, pour acquérir 50 % de son capital (26).

25. - BRÉSIL: L'amendement constitutionnel déposé par l'opposition en vue du rétablissement immédiat du suffrage universel pour désigner le successeur du président Figueiredo est repoussé par le Congrès. 298 députés, dont 54 des 234 membres de la formation gouvernementale, ont voté pour: il en fallait 320. Auparavant, plusieurs manifestations populaires avaient été organisées en saveur des « diretas, ja ! ». Elles avaient rassemblé sans incident un million de personnes, le 10, à Riode-Janeiro, et un million et demi, le 16, à Sao-Paulo (12, 18, 20 et du 25 au 28).

26. - CHINE - ÉTATS-UNIS: Le président Reagan arrive en Chine où il se rend pour une visite officielle de six jours, sa première dans un pays communiste. Un accord est paraphé, le 30, sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Sur le plan politique, Pékin réaffirme sa position sur Taiwan et ne cache pas ses divergences avec la politique antisoviétique de Washington (du 22/IV au 2/V).

26-27. - FRANCE -YEMEN-DU-NORD: Visite officielle en France du colonel Ali Abdallah Salleh, président de la République arabe du Yémen (du 27 au 30).

29. - ESPAGNE: Aux élections régionales de Catalogne, les nationalistes de M. Jordi Pujol emportent une nette victoire : ils obtiennent 72 (+ 29) des 135 sièges du Parlement régional (28/IV et 2/V).

29. - SOUDAN: Le président Nemeiry décrète l'état d'urgence pour faire face à l'extension d'un mouvement insurrectionnel dans le sud et à la montée des mécontentements au nord du pays (27/IV, 2 et 3/V).

### La question du Proche-Orient

2. - ISRAEL : Trois terroristes ouvrent le seu à la mitraillette et lancent des grenades sur la foule en plein centre de Jérusalem. Une personne est tuée et quarantesept autres blessées; l'un des agresseurs est aussi tué et les deux autres arrêtés. L'attentat est revendiqué par le Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP) de M. Nayef Hawauneh (du 3 au 9).

13. - ISRAEL : Quatre terroristes qui avaient détourné la veille l'autobus Tel-Aviv-Ashquelon sont tués par l'armée israélienne. Une soldate israélienne est également tuée. Le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) de M. Georges Habache revendique la responsabilité de cette attaque. Une commission d'enquête est créée le 27 sur les circonstances de la mort d'un des membres du commando, photographie vivant après sa capture (du 14 au 20, 24, 26 et

29-30/1V. 2/V). 19. - LIBAN : M. Amine Gemayel s'entretient à Damas avec M. Hasez el Assad pour la M. Berri, à peine nommé deuxième sois en moins de deux son poste (à partir du 21).

mois, alors que, depuis le 15, le cessez-le-seu prévu par la consé-rence de Lausanne est à peu près respecté à Beyrouth et dans la montagne. Le 25, le désengagement des forces le long de la ligne de front est achevé : mille deux cents policiers libanais et cent soixante observateurs dont quatrevingts Français se sont interposés entre les belligérants (du 6 au 29).

27. - ISRAEL : La police réussit à démanteler un réseau d'extrémistes juifs : une vingtaine de personnes sont arrêtées et des nbes, placées dans six autobus, sont désarmorcées (2/V).

30. - LIBAN : M. Rachid Karamé, musulman sunnite membre du Front de salut national (opposition) nommé premier nistre le 26 par le président Gemayel, forme un gouvernement d'union nationale de dix membres : MM. Camille Chamoun et Pierre Gemayel (chrétiens maronites), ainsi que M. Nabih Berri (musulman chiite) et M. Walid Journblatt (druze) en font partie, mais M. Berri, à peine nommé, refuse

### **FRANCE**

6. - Mort d'André Wurmser, écrivain, éditorialiste à l'Huma-nité (7, 8-9 et 12).

18. - Le conseil des ministres adopte le projet de loi sur l'ensei-gnement privé qui mécontente aussi bien les laïques que les responsables catholiques. Mais c'est surtout contre le projet de décret prévoyant la titularisation des maîtres du privé que ces derniers protestent. Mgr Lustiger, archeveque de Paris, avait affirmé dans une déclaration diffusée le 17 : « Je dis non à un processus de fonctionnarisation des enseignants qui mettrait en péril l'identité de l'école catholique - (6, 7, 10, 11, du 15 au 26 et 28/IV, 2/V).

18. - Le Conseil d'Etat annule les élections municipales de Fort-de-France (Martinique), Thion-ville (Moselle) et Houilles (Yvelines). A propos de l'invalidation des maires communistes de ces deux demières villes, M. Marchais affirme qu'il s'agit d'une « profonde entorse à la démocratie » (dn 20 au 27).

20. - Un commando d'une centaine de personnes attaque et incendie le centre Leclerc de Carcassonne. Plusieurs comités d'action viticole condamnent la - violence de cette action ». Le 26, six viticulteurs de l'Aude sont 28).

24. - Le tribunal correctionnel de Paris rend un jugement modéré dans l'affaire des transferts illégaux de capitaux vers la Suisse organisés par la banque

### La sidérurgie, les communistes et le pouvoir

Le 2, M. Georges Murchais, invité de « L'heure de vérité » sur Antenne 2, déclare que « ni l'esprit ni la lettre » des accords PS-PC ne sout respectés et estime que si le président de la République maintient ses dé-cisions concernant les restructurations industrielles, il doit admettre qu'il s'était « trompé » en 1981.

Le 4, M. François Mitter-rand réunit la troisième conférence de presse de son septen nat. Alors que la Lorraine est paralysée par une grève géné rale, le chef de l'État « s'engage à transfèrer ou à crèer dans les régions sinistrées as-sez d'entreprises nouvelles pour que les créations d'emplois se multiplient ». Des « pouvoirs exceptionnels » sont confiés à M. Laurent Fabius, « à la tête d'un ministère qui doit désor-mais devenir celui du redéploie-ment industriel ». Au sujet des relations avec le PC, M. Mitterrand, constatant qu'« une situatioz nouvelle se crée à partir d'une lecture et d'une pratique différentes des engagements sonscrits », déclare que «le temps est venu de mettre les choses au met ».

Le 13, les sidérargistes lorrains organisent une « mar-che » dans Paris, qui rassemble 35 000 personnes. M. Mar-chais ainsi que plusieurs élus du PCF participent à la mani-

Le 15, M. Pierre Mauroy, invité du « Club de la presse » d'Europe 1, indique qu'une « charification doit avoir lieu » avec le Parti communiste.

Le 18, M. Mauroy engage is responsabilité de son gouverne-ment devant l'Assemblée natio-nale sur une déclaration de politique générale qui est approuvée par 329 voix contre 156. Les députés communistes votent la confiance tout en réaffirmant leurs « inquiétudes sur les grands problèmes du chômage, du pouvoir d'achat, de la politique industrielle ».

Le 26, M. Fabius se rend en Lorraine, où il annouce la création de 4 000 emplois en trois ans (du 1 au 28).

4. - M. Mitterrand déclare Paribas. M. Pierre Moussa, ancien au cours de sa conférence de presse qu'il est favorable à l'introduction de la publicité sur les ra-dios locales privées (6, 7, 8-9, 12, 13, 14, 18, 22-23 et 24). adopte un projet de loi instituent une carte unique de séjour, valable dix ans et renouvelable, pour les

13. - Mort de Ralph Kirkpa-trick, claveniste et musicologue étrangers séjournant en France (6 américain (18).

18. - Un choix d'unives de la collection Menil une famille franco-américaise d'amateurs d'art et de mécènes, est exposé au Grand Palais (12 et 21). 22. - Mort d'Ansel Adams,

photographe américain (25). 25. - Création en France de Boulevard Solitude », opéra de Hans Werner Henze, mis en scène par Antoine Bourseiller an Grand Théâtre de Nancy (27).

26. - - Aida -, de Verdi, est donnée au Palais omnisports de Bercy (treize mille cinq cents spectateurs) dans une mise en scène à grand spectacle de Vittorio Rossi, sons la direction de Michel Plasson (28 et 29-30).

26. - Les comédiens-français présentent à l'Odéon - le Suicidé», pièce écrite en 1928 par l'écrivain soviétique Nicolai Erdman, dans une mise en scène de Jean-Pierre Vincent (26/IV et 2/V).

26. - M. Jack Lang annonce de nouvelles mesures en faveur de la danse, pour améliorer l'e gnement et développer la création et la diffusion (27).

26. - Mort de Count Basie, figure de légende du jazz américain (28). 

### Économie

PDG de Paribas, est relaxé (26).

et 27).

25. - Le conseil des ministres

25. - M. Robert Badinter pré-

sente devant le conseil des minis-

tres le projet de réforme de la

25. - Plus d'un million de per-

sonnes, dont environ cent cin-

quante mille à Paris, manifestent

dans toute la France pour la

défense de l'école publique à

l'appel du Comité national

d'action laïque. Le PS, le PC, la

CGT et la CFDT participent à ces

manifestations, tandis que

M. Mauroy déclare que - le gou-

vernement comprend et partage

l'émotion et les préoccupations

13, 18, 25, 26, 27 et 28).

ancien ministre (27).

et 3/V).

çais (2/V).

qui s'expriment aujourd'hui = (6,

25. - Mort de Jacques

27. - La Hante Autorité rend

public un texte de réflexion qui relance la polémique sur le finan-

cement et la gestion du service public de l'audiovisuel (29-30/IV

29. - M. Raymond Barre,

invité du «Club de la presse»

d'Europe 1, indique que, « s'il

advenait = 011 | - doive être candi-

dat à l'élection présidentielle » il

chercherait un . contrat de

confiance - direct avec les Fran-

30. - M. Lionel Jospin, clôtu-

rant la sixième conférence natio-

nale «Entreprises», réunie par le PS depuis le 28, et dont les travanx

ont fait apparaître le malaise de

nombreux militants socialistes, invite le PS à « assumer la moder-

nité - (29-30/IV, 2 et 3/V).

Marette, député RPR de Paris.

détention provisoire (26 et 27).

2. - LOGEMENT : M. Paul Quilès annonce dix mesures pour relancer l'achat et la construction de logements (3 et 4). 9. - AFFAIRES : Le gouver-

nement autorise le groupe japonais Sumitomo à racheter la société Dunlop-France (10 et 11).

10. - PATRONAT : M. Yvon Gattaz demande une « réforme fiscale en profondeur » pour « relancer l'investissement productif » et propose la création d'emplois nouveaux à contraintes allégées » (11, 12, 13 et 24).

10-11. - AFFAIRES L'Assemblée nationale adopte en première lecture deux projets de oi réformant le droit des faillites : l'un transforme la procédure de règlement judiciaire, l'autre supprime la profession de syndic et modifie le statut des administrateurs judiciaires (du 6 au 13).

19. - SOCIAL: La direction de Michelin annouce son intention de supprimer 4 920 emplois en favorisant les départs volontaires (19, 20 et 21).

28. - TRAVAILLEURS ÉTRANGERS : Le décret créant une aide publique à la réinsertion dans leur pays d'origine de certains travailleurs étrangers est publié au Journal officiel. En debors des allocations de l'Etat, l'aide au retour comprendra la contribution des entreprises et celle de l'UNE-DIC (6 et 29-30/IV, 2/V).

### SCIENCES **ET FUTUR**

3-11. - Trois cosmonantes, dont un Indien, rejoignent, à bord du vaisseau spatial soviétique Soyouz-T-11, la station orbitale Saliout-7, à bord de laquelle trois autres cosmonautes séjournent depuis le 8 février (3, 5, 6, 8-9, 12, 17, 20, 25 et 28/IV, 2/V).

6-13. - Les cinq astronautes qui participent à la onzième mission de la navette spatiale américaîne réussissent à récupérer, à réparer et à remettre en orbite le satellite d'observation astronomique Solar Max, en panne depuis près de quatre ans (du 7 au 17).

8. - La Chine populaire reussit, pour la première lois, à mettre en orbite géostationnaire un satel-lite de télécommunications (12 et

20).
9. - La reine Elizabeth et le président François Mitterrand inaugurent, à Culham (Grando-Bretagne), le JET (Joint European Terus), le plus puissant appa-reil au monde pour l'étude de la fusion thermonucléaire (11-12/III, 4 et 11/IV).

11. - Une équipe médicale australienne annonce la naissance. à Melbourne, d'un bébé-éprouvette qui avait, au stade d'embryon, été. conservé par congélation (13 et

23. - Le secrétaire américain à la santé confirme que le virus du SIDA a été identifié, en France et aux Etats-Unis (25 et 26).

### Un choix d'enquêtes et de reportages

IRAK : Le piège de la guerre (4,

FRANCE : Le comma Prouteau mis en cause dans l'affaire des Irlanduis de Vinennes (10, 11, 13, 15-16, 21, 27 et 28).

ÉCONOMIE : Le cuivre et les nouveaux développements de l'industrie des métaux (10 et 17). ZIMBABWE : Le Zimbab en mal de parti unique (12, 13 et

NOUVELLE-CALEDONIE : L'épreuve de l'antodétermination (13 et 14).

FRANCE : La poste en souffrance (17 et 18). DOSSIER : La sécurité routière en France (18). FRANCE : La bataille de la

dernisation industrielle (19 et HONGKONG : Une passerelle entre deux mondes (22-23).

TAIWAN : Taiwan face aux idélités de l'ami américaia (26

PORTUGAL : L'an X de la itberté (26).



The second secon

### NOTES

### Théâtre

 ANCIENNEMENT CHEZ LOUISE »

### Un parfum froid

CULTURE

A - M Married Mary

F #200-77 -

整備 (株) (1000)

· Section -

the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Marie appropriate to the state of the state

Alternative Management of the Control of the Contro

THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY.

read Paris

25 - C 1021

Market To

S Attack to the second 
The man Alexander of Series

14 BR 1

Service of the service of

कार्यक्रम 🤫 😁 🐪

Mary Service

Tarris of the same

en en la

**建筑** 2711.6 1

<del>उक्तेस्</del>यः , ।

**显然了2000年**。1

26 · · · ·

SCIENCES

ET FUTUR

\* \* #=

2 #4 Sec. 2

b fix

30 T

A series of the contract of

**&** • • • •

April 19 min

٠.. و ...

Weigen a

\$74,5 km24 (1) (1)

9

3 .

materials of

Section Section

्**ड्या १**०० हो। देख्या द्वा केल्या १९५५

n de reportages

**新新社会** 

(基本等) (1)

The second second

Action of Arts

**(08**74 (44) - 17

m died attention #PARKS

I 45

er - z

-Veb

**- 714** 

3.4 T/2004 6 1 1 1 1 1

🎎 🐷 jan

Be the man

andright of the second

STORE SECTION TO THE SECTION OF SEC

THE ENGINEERS OF THE PROPERTY 
The second secon

Chicago Company

AL GIRT

On pourrait, pour vivre l'aven-ture, « improviser » la vie, comme on disait naguère, décider un beau jour d'aller au bout de sa ligne d'autobus, là où on n'est jamais descendu. On trouverait un calé fermé
« Anciennement chez Louise », et l'on rencontrerait un enfant qui lit Zazie dans le mêtro, à cent pas de son arrêt, comme s'il n'attendait pas

d'engager le dialogue, de sortir du carcan de ses habitudes. L'enfant est un rien opaque, renfermé dans ses images et ses secrets, fier. Pourtant, entre eux, le mystère du café fermé les entraîne peu à peu vers une vraie rencontre et une exploration de l'autre côté du mur avec ses verres poussièreux – quel fut le der-nier verre ? – ses bouteilles colorées et le sort de Louise : est-elle en Amé-

C'est une situation, et comme l'ébauche d'un sujet qu'à choisi pour son dernier spectacle Françoise Pil-let, de la Pomme Verte.

Ce speciacle, peut-être un peu court, souffre d'un excès de pudeur, de retenue : il exhale un parfum un peu froid, en dépit de la présence certaine de Bernard Montini (l'homme) et de Barthélémi Robino (l'enfant). Le sujet, pour être très fort, manque de chair.

#### BERNARD RAFFALLI.

\* La Pomme Verte, Centre dramati que national pour l'enfance et la jeu-nesse, rue Louise-Michel, 78500 Sartrouville, Tel. ; 16. 3. 914-33-51.

#### Art ·

#### Couleurs à La Villette

Des « journées de la couleur » auront lieu, mercredi 9 et jeudi 10 mai, dans le cadre du Musée national des sciences et des techniques, à La Villette. La couleur, phénomène biologique, outil publicitaire, élément de composition architecturale, ou matière première de la peinture et de l'image cinématographique, fera l'objet de confédu monde scientifique, des universi-taires ou des artistes. Une vingtaine de courts métrages réalisés par des » plasticiens de la couleur » et des documentaires à caractère scientifi-que sont prévus en soirée (211, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris. Tel.:

INSTITUT

Pierre-Maxime Schuhl.

membre de l'Institut, est mort

dans le muit du 6 au 7 mai. Il

était âgé de quatre-vingt-un aus. Ses funérailles aurout lieu

ie 10 mai après-midi, à Séles-tat, dans l'intimité. La levée du

corps se fera le 10 mai, à

8 heures du matin, 7, avenue de

Né le 28 juin 1902 à Paris, Pierre-Maxime Schuhl avait été reçu à l'École normale supérieure à l'âge de dix-neuf ans. Il était licen-

cié et docteur ès lettres, licencié

ès sciences (physiologie générale, botanique, minéralogie), agrégé de philosophie. Sa carrière universi-

taire a commencé à Poitiers et s'est

Suffren à Paris.

Mort de l'historien Pierre-Maxime Schuhl

### MUSIQUE

### «LE MARIAGE SECRET», à l'Opéra-Comique

### Tout va bien à bord

La grande question, à l'opéra, est de savoir si le ténor finira par épou-ser la soprano et comment ils viendront à bont des pièges du baryton, vaincront l'obstination de la basse et déjoueront les intrigues menées par le contraito. Dans le Mariage secret, de Cimarosa, le problème vient précisément de ce que les deux jennes premiers sont déjà mariés clandestinement, et c'est ce qui les sauvera.

Créé à Vienne en 1792, commandé par l'empereur Léopoid II qui en ordoma une seconde exécu-tion après avoir offert une collation à tous les interprètes, Il Matrimonio segreto a été adapté d'une comédie anglaise de Colman et Garrick (qui s'inspiraient des gravures de Hogarth) par Giovanni Bertati, le rival et le successeur de Da Ponte, qui le tenait en piètre estime quoiqu'il lui ait emprunté toute la trame de Don Giovanni. Situé à la croisée de bien des chemins, succé dant de deux mois à la mort de Mozart et précédant de quelques jours la naissance de Rossini, cet opéra-bouffe dans la tradition napo-litaine peut être considéré selon de multiples points de vue.

Déjà on y entend des effets de crescendos et des répétitions de mots dont Rossini fera son miel, tandis que la composition elle-même marque un recul par rapport à Mozart : les formules abondent, le rythme dramatique est moins serré. et, à l'orchestre, on n'entend jamais qu'une seule idée à la fois, rarement exploitée d'ailleurs. Les meilleurs moments de la partition se trouvent dans les deux finale et dans le second acte. Le livret n'est pas fertile en rebondissements mais il sait ménager et même accroître l'intérêt jusqu'an dénouement. Il ne s'agit done pas d'un ouvrage capital ou profondément original mais d'un divertissement intelligent et sans prétentions.

C'est dans cet esprit qu'a été conçu le spectacle présenté à la salle Favart depuis le 28 avril (1) dans une production de l'Opéra de Cologne, qui a déjà voyagé et valu au metteur en scène, Michael Hampe, le prix Swet 1983 au Stadler Wells Theater de Londres. Dans un décor de Jan Schlubach représentant. selon les indications du livret, un grand salou qui communique avec plusieurs appartements, dans les tous gris de la pierre nue, les personnages évoluent commme dans une comédie bourgeoise, avec juste ce ou'il fant de vulgarité pour faire rire une partie du public, mais on est loin de ces excès qui défigurèrent Ton Jones il y a quelques années ou de ces vaines relectures dont la mode commence enfin à passer. Réglé dans ses moindres détails, c'est un spectacle qui fonctionne bien, selon

toire de la philosophie ancienne de

1945 à 1972. Il avait été élu, le 13 avril 1970, membre de l'Acadé-mie des sciences morales et politi-

Son essai. Formation de la pensée

grecque, a profondément renouvelé la connaissance de la philosophie

antique que ses ouvrages suivants ont fortement enrichie (Platon et

l'art de son temps, l'Œuvre de Pia-

ton, etc.). Mais Pierre-Maxime

Schuhl était ouvert à tous les

domaines de l'intelligence, aux Essais de Montaigne, à la pensée de

Lord Bacon comme aux problèmes posés par le machinisme, voire au

saint-simonisme. Sa curiosité

s'étendait à la littérature et à l'art.

ques, qu'il présida en 1978.

La distribution, exempte de vedettes et qui varie légèrement seion les soirs, est homogène. On peut placer en tête Alida Ferrarini (Carolina), dont le timbre clair éduit des l'abord, et regretter que Marta Szirmay (Fidalma) soit obligée de forcer une voix plus à l'aise dans la légèreté; sans être réellement exceptionnel, Vinson Cole possède cette voix de ténor mozartien qu'exige le rôle de Paolino; Michèle Lagrange (Elisetta), Carlos Feller (Geronimo) et Claudio Nicolai (le Comte) appellent le même comm

L'équilibre entre la fosse et le plateau, toujours délicat à la salle Favart, empêche de juger impartia-

l'expression des gens du métier, et lement le travail du chef. Réduit à qui se laisse écouter. trente-cinq musiciens environ (qui peuvent changer d'une représentation à une autre), l'orchestre n'a pas pour autant les qualités qu'on attendrait d'une formation de chambre; l'exécution ne pèche pas par excès de raffinement dans les nuances, mais, en dépit de quelques accidents de parcours, tout va bien à bord sous la direction alerte de Cyrill Diederich. Il faut accorder une mention toute particulière à Dimitri Yakas, dont les interventions au clavecin, pleines d'invention et d'à propos, contribuent à donner au récitatif un

intérêt plus vif qu'à l'ordinaire. GERARD CONDE.

(1) Prochaines représentations les 8 11, 14, 18 et 21 mai à 19 h 30.

### L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE TOKYO

### Le lyrisme secret du Japon

son président M. Akio Morita, · est en quelque sorte l'incarnation de la passion japonaise pour la musique classique. Sa discipline, son homogénéité exceptionnelles, expriment une tension démesurée vers la perfection. Dans l'ouverture du Carna val, de Dvorak, l'ensemble tourne à plein rendement, avec une raideur quelque peu militaire qui céde dans la partie médiane à une poésie de clair de lune, d'une infinie qualité.

La Cinquième symphonie de Chostakovitch, si impressionnante dans son écartelement entre l'angoisse de l'homme irrémédiablement solitaire et sa recherche d'une fusion dans un grand courant popu-laire, trouve une expression émouvante dans un travail de haute précision dont le jeune chef, Tadaaki Otaka, mime chaque détail, enchaîne les lignes, et calibre les sonorités. On souhaiterait parfois plus de liberté, plus de souffle et d'imagination autour des notes, un lyrisme plus tempétueux et slave. Pourtant il y a quelque chose de bouleversant dans cette construction

ROCK

En touruée pour la première fois à acharnée d'un monde visionnaire, travers l'Europe, l'orchestre philharmonique de Tokyo, comme l'écrit le beau thème russe si simple, comme une aurore de paix, du final, à une image très pure, une douceur pleine de tendresse, où l'être qui s'est battu longtemps contre luimême et contre le monde qui l'entoure rend les armes.

> La poésie, le rêve, habitent le Concerto pour violan, de Toru Takemitsu, intitulé Orion et les pléiades, créé ce lundi par l'Orchestre phil-harmonique de Tokyo. Un merveilleux soliste, au jeu fin, net, tressaillant, Tsuyoshi Tsutsumi, recréait de l'intérieur ce chant qui se déploie pensivement à travers les lignes les plus imprévues, les plus acrobati-ques parfois, sur un beau décor de sonorités sidérales, de taches lumi-neuses. C'était tout le lyrisme secret du Japon qui s'inscrivait à l'intérieur de la tradition occidentale.

JACQUES LONCHAMPT.

P.S. – L'Orchestre philharmonique de Tokyo jouera ce mardi 8 mai au Théâtre des Champs-Elysées la même ouverture du Carnaval de Dvorak, avec la Symphonie pathétique de Tchai-kovski, et le Concerto pour piano d'Akio

Le génie de la synthèse

## JOE JACKSON AU ZENITH

La scène vide, à peine éclairée, un instrumental sur bande magnétique et, dans la salle, c'est déjà le délire. Hurlements, ovations, avant même d'entrer en scène, Joe Jackson a gagné la partie. Cette partie, il l'a gagnée sans concession, sans jamais aller chercher son public, à son rythme, menant une carrière au gré de ses humeurs, changeant de style régulièrement en debors des modes et des courants. Aujourd'hui, il est seul dans son domaine : enfant du rock émancipé, s'y référant à l'occa-

sion pour les attaches et l'énergie, mais pour le reste – les influences, les attitudes, l'esprit - il est ailleurs. Soutenu par une formation de choc, qu'il a présentée le lundi 7 mai au Zénith comme « le meilleur groupe qu'il alt jamais eu », Joe Jackson verse dans le latinoaméricain, mâtiné de l'unk pimenté de swing, avec des penchants de plus en plus sensibles pour le jazz. Mélodies capiteuses, pulsions chaloupées et rythmes torrides, les compositions privilégient claviers et cuivres qui en sont la trame essentielle, la guitare,

Quel que soit le genre abordé, ce qu'il y a de plus frappant dans la création de Joe Jackson, c'est son sens de l'assimilation. Musicien dans

discrète, se réservant une fonction

l'âme, il a le génie de la synthèse, tirant le meilleur parti de ses influences multiples, éclatées, et les adamant à son identité.

Son statut de star, il l'a obtenu à son insu, presque malgré lui, il suffit de le voir sur scène pour comprendre que c'est la dernière de ses préoccupations. Chaleureux, un brin pataud avec ses aliures de benêt maladroit, cherchant le contact avec le public mais exigeant de lui le silence, et se prenant un peu trop au sérieux, il se croit obligé d'introduire chaque morceau (dans un français approximatif). Et quand il s'essaye à quelque plaisanterie, on frise la catastro-

Pourtant, c'est aussi cela qui le rend attachant, différent, cette façon de prendre à cœur la moindre intervention, d'être sur scène comme on recoit des invités. Cette conviction forcenée qu'il pose sur tout : quand il chante, habité, stimulé, la voix vibrante et le timbre noir gorgé de soul, ou quand il souffie dans son saxophone. Joe Jackson est l'un des musiciens les plus importants du moment sans qu'il cherche à nous le faire savoir. Rien n'est plus rafraî-

ALAIN WAIS. \* Discographie chez CBS.

### **CINÉMA**

### **GÉRARD PHILIPE**

### Un séducteur et son temps

Une carrière commencée tôt, au théâtre et au cinema : le rayonne-ment exeptionnel d'une personnalité en laquelle la jeunesse de l'immédiate après-guerre trouva son heros, son symbole ; une mort prématurée, le 25 novembre 1959, quelques jours avant son 37 anniversaire, ont fait de Gérard Philipe une légende. On a beaucoup écrit sur lui. Mis à part les souvenirs et témoignages recueillis par Anne, sa femme, et Claude Roy, l'essai de Georges Sadoul et ce récit discrètement émouvant qu'est le Temps d'un soupir d'Anne Philipe, ouvrages et articles, quel qu'ait êté le talent de leurs auteurs, ont, d'une l'açon générale, contribué à placer cette légende sous les projecteurs bien réglés de l'émerveillement et de

Le Gérard Philipe de Pierre Cadars ne dérange pas, avec une volonté iconoclaste, cette belle et pieuse ordonnance. Le livre cherche simplement à l'expliquer et à le dépasser, en reprenant le parcours de l'homme et de l'acteur.

Né pour sa part en 1944, Pierre Cadars n'a pas connu le phénomène TNP et les enchantements de la cour du palais des papes à Avignon, la fièvre du Cid et l'uniforme romantique du Prince de Hambourg: quant aux films, il les a découverts, pour la plupart, en dehors de l'époque où ils ont été tournés. On parlerait bien de « recul historique », si l'expression n'était un peu trop sèche. L'auteur a consulté les archives, s'est appuyé sur des témoignages tout en s'impli-quant lui-même dans cette exploration du passé.

Avec lui, ce passé vivant, cohérent, retrouve l'atmosphère sociale et idéologique de 1942 (l'année où Philippe Gérard, comme il s'appe-lait alors, débuta, à Nice, dans un petit rôle d'une pièce de Roussin) à 1959, tournant radical de nos institutions. Fin de l'occupation allemande, les espoirs de la libération, la rénovation culturelle de l'aprèsguerre, les retombées de la « guerre froide » sur les événements intérieurs de la IV République, tout cela appartient à l'histoire personnelle de Gérard Philipe.

Il y avait, chez Gérard Philipe, la séduction de la jeunesse et elle s'est conservée jusqu'au bout d'où la fascination qu'il a exercée dans l'Idiot. le Diable au corps, la Chartreuse de Parme, Une si jolie petite plage. Juliette ou la clef des songes, Fan-fan la Tulipe, les Belles de nuit, les Orgueilleux, Monsieur Ripois, le Rouge et le Noir, les Grandes Manœuvres, Montparnasse 19 et Pot-bouille, pour ne citer que les interprétations dominantes, les meilleures, à notre sens.

Au cinéma comme au théâtre, Gérard Philipe a pleinement vécu son temps. L'originalité du livre, magnifiquement illustré par des photographies qui n'ont pas déjà été montrées partout et proviennent, en grande partie, des collections de Freddy Buache à la Cinémathèque de Lausanne, tient à ce resurgissement des années 45-50, à leurs glissements, leurs secousses, leur effervescence, aux idéalismes durement balayés par la réalité, aux crises de

Ainsi, aujourd'hui, un cinéphile qui s'est donné le temps de connaître et de réfléchir, sans préjugé, peut-il écrire sur Gérard Philipe, non pas eun livre de plus e mais un livre nouveau. L'exigence de l'hommeacteur fut - le public le ressentait instinctivement - la constante d'une attitude humaniste. Autant biographie qu'étude psychologique. l'ouvrage de Cadars rend à Gérard Philipe, avec pudeur, la véritable image de lui-même.

#### JACQUES SICLIER.

\* Gerard Philipe, Editions Henri Veyrier, collection «Cinéma» dirigée par Claude Gauteur, 216 pages illus-trées, 128 francs. Pierre Cadars avait déjà consacré à Gérard Philipe un chapitre de son précédent ouvrage chez Veyrier les Séducteurs du cinéma français (1928-1958).

■ • PRÉSENCE DE LA ROUMA-NIE .. - Un colloque international sur le thème - Présence de la Roumanie en France et en Italie : est organisé du 9 au 11 mai à l'université de la Sorbonne nouvelle (Paris III) (13, rue de Santeuil Paris 5').

### **THÉATRE**

### « LES LINGES DU TEMPS », de Bruno Carlucci

### Gauche toute: la bonne lessive

de tableaux rappelant des faits de l'histoire de la France, des Croisades du XI siècle jusqu'au jour d'aujourd'hui.

L'actualité, chemin faisant, est entendue, ressentie, commentée, dans une blanchisserie, ce qui est une bonne idée. Les draps, les chemises, il a fallu toujours les laver, selon des méthodes qui ont changé. Une blanchisserie, c'est une France en petit, il y a là le travail et le patronat, il y a tout de suite une question majeure puisque la maind'œuvre fut surtout féminine, et il y a aussi les personnes dont le linge est bouilli, pressé : hommes politiques, professions libérales, clergé, mais aussi hommes du peuple lorsqu'ils sont aux armées et que les blanchisseuses essaient de récupérer les

linges de corps ensanglantés. Les auteurs de ce long speciacle ont vu grand (conception et mise en scène de Bruno Carlucci, dialogues de Jean-Pierre Léonardini, direction d'acteurs de Viviane Théophilides, décors et costumes d'André Acquart, musique de Anne-Marie Fijal et Jean-Louis Chautemps). Les décors, très étudiés, figurent aussi bien des champs de bataille que des bords de rivières, des avenues, et bien sûr, sans cesse, les

buanderies qui changent avec le temps. Une équipe importante d'acteurs a été très bien habillée : vêtements multiples, historiquement exacts, et aisés, naturels. Un orchestre sur le côté de la scène : musique, vieilles chansons françaises qui alternent avec des airs qui rappel-C'est comme si le public seuille-

tait un beau livre d'images sonores, claires, soignées, avec paroles fortes dans les bulles. Tout cela bien saufilé. Mais, même sur une durée de cinq heures (en deux sessions : la Coulée et la Saignée), la saisie d'une infinité d'événements et d'idées très riches, devient nécessairement on ne peut plus résumée. Ces Linges du temps gagnent des lors une allure - parole d'évangile » qui, dans l'ambiance des salles de théàtre habituées, avec tant d'auteurs, à des analyses plus rassinées, sait un peu trop - peinture naive -A la belle étoile, aux mois d'été,

les soirs de fête, dans un climat de détente bon enfant, les Linges du temps trouversient un ton plus juste. C'est du beau théâtre de campagne,

MICHEL COURNOT. \* Maison de la culture de la Seine-Saint-Denis, Bobigny, 20 h 30.



## Air Canada, c'est aussi les USA.

Grande nouvelle: les USA sont voisins du Canada. Du coup, Air Canada peut vous emmener facilement à New York, Boston, Cleveland, Chicago, Dallas, Houston, Miami et Tampa.

Le saviez-vous? Vers Los Angeles et San Francisco, c'est Air Canada qui assure, à des prix comparables et en Service Intercontinental, les liaisons parmi les plus rapides (départ 14 h 35 - arrivée 19 h 45). Et sans doute les plus commodes: une seule escale, Toronto, où vous passerez en même temps les douanes canadienne et américaine...

Pensez-y, USA rime aussi avec Air Canada.

Renseignez-vous chez Air Canada ou chez votre agent de voyages.

### C'est si bon que vous voudrez rester à bord.

Parel. Service Tourisme. 24 tot des Caparines. 75000-111/1022121. Luni. 55 place de la République, 66002-1716-243 17 An Conada se résense le drais d'apportes des madériations à un consistence de travelle de République, 66002-1716-243 17



Intercontinental

Pa

ŀ

Cl

. . . . . . ere in a series of 11 A 1 746

 $\varphi_{2,n} \leqslant \varphi_{2,n} \in 2N$ 

.,. -----

..... 5.50

\$ ... the constant Massey S. 2 1 4

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. Contract to the second

The term of the spine of

Acres 15 Cares ा क्षाप्ता राज्यासम्बद्धः सम्बद्धः

THE UNI 11.0 E. 12.00

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

وروكية فميود الكا

1. 2. 2. 2. 24 Party. - -. . . . K 12 The second secon The same Barbar En

. . . . .

J. . .

· . . . .

. . . . . .

Contract Contract

7 a-

14. The 1/2

The street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of th

45 2 7 2

Age Thanks A.S.

The same second

And the Control of th

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of th

To design the

" wast f

No. of the second

The state while

and the second of the second o

THE CALL AND STREET

A CHICAGO NA A

Mary Control of the Control

NOBLESSE OBLIGE (A. v.o.) : Action ٠. ٠

PHANTOM OF THE PARADISE (A. v.o.) (\*) ; Saint-Lambert, 15\* (532-91-68). LA PASSION DE JEANNE D'ARC

SCARFACE (H. Hawks) (A., v.o.): Mac Mabon, 17 (380-24-81); Action Chris-tine, 6 (329-11-30). SA MAJESTE DES MOUCHES (A., v.a.) : Boite à films, 17 (622-44-21). SHINING (A. v.c.) (\*): Risho, 19-(607-87-61). LA STRADA (h., vo.): Champo, 5-(354-51-60):

(33--31-00);
SUEURS FROIDES (Vertigo) (A., v.o.):
Ciné Beaubourg, 3- (271-52-36); Saint-Michel, 5- (326-79-17): Paramount City, 8- (562-47-76); Paramount Memparame, 14- (329-90-10). - V.f.: Capri, 2- (508-11-69): Secrétag, 19- (241-77-99).

SPECTACLES

## théâtre

LES SPECTACLES NOUVEAUX UN PITIT MOT SOUS LA PORTE ce Gaité (327-95-14) 21 h FEMMES DE COULEURS - Théi-LE NOUVEAU TESTAMENT - HA

NINA, C'EST AUTRE CHOSE -MADAME BENOIT - Marie Stuart (508-17-80), 20 h 30. SIGMUND'S FOLLIES - Déchargeurs (236-00-02), 20 h 30.

SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ -Théatre de Paris (874-10-75). L'ÉCOLE DES MÈRES - Cité internationale. Resserre (589-38-69). 20 h 30.

LE PRIX MARTIN - Orly, CC Aragon-Triolet (884-55-83), 21 h. DROLE DE PROGRAMME - Théatre de Paris, petite salle (280-09-30), 20 h 30.

Les salles subventionnées

SALLE FAVART (296-06-11), 19 h 30: CHAILLOT (727-81-15) Grand Foyer : 15 h : la musique d'Exilar (spectacle pour enfants) ; Grand Théatre : 20 h 30 ; la Mouette.

PETTT ODEON (325-70-32), 18 h 30 Revoir la mer. TEP (364-80-80), 20 h 30 : 325 000 F. THÉATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83). Grand ballet classique de Mos-cou : 2º programme : 20 h 30 : Nathalic. THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77). 20 h 30 : Arden de Faversham : 18 h 30 : les musiciens du Nil.

Les autres salles

A DÉJAZET (887-97-34), 21 h 30 : la ANTOINE - S. BERRIAU (208-77-71). 20 h 45 : Nos premiers adieux. ATELIER (606-49-24), 21 h : le Neveu de

BASTILLE (357-42-14), 20 h; Dis Joe. BOUFFES PARISIENS (296-60-24), 21 h : les Trois Jeanne. CALYPSO (227-25-95), 20 h ; le Suici-

CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-48-65), 20 h 30 : Zod, 20d, 20d, iaque. LE TINTAMARRE (887-33-82), 20 h 15 : CARREFOUR DE LA DIFFÉRENCE 372-00-15). 20 h : Ferdaous, une voix en

CARTOUCHERIE. Théatre de la tempête (328-36-36), 20 h 30 : Antigone. Atelier du Chandron (328-97-04), 20 h 30 : la Jungle des villes. Epée de Bois (808-39-74), 20 h : le Prince travesti CITÉ INTERNATIONALE (589-38-69), COMÉDIE-CAUMARTIN (742-43-41).

COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (720-08-24), 20 h 45 : Chacun sa vérité. COMEDIE ITALIENNE (321-22-22), 20 h 30 : les Aventures de la villégiature. COMÉDIE DE PARIS (281-00-11), 20 h 30 : les Marchands de gloire. DAUNOU (261-69-14), 21 h : S.O.S.

DÉCHARGEURS (236-00-02), 22 h : le EDOUARD-VII (742-57-49), 20 h 30 :

EPICERIE THEATRE (272-27-05). 19 h: Imprévu pour un privé. ESPACE MARAIS (584-09-31), 22 h : Adam et Eve et le Troisième Sexe. ESSAION (278-46-42), L 20 h 30 : Oreste

ne viendra plus : IL 20 h 30 : Ser Aventures de Dieu. FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE (534-87-25), 21 b : Colas

GAITÉ-MONTPARNASSE (322-16-18). GALERIE 55 (326-63-51). 20 h 30 : Who's Afraid of Virginia Woolf? GRAND HALL MONTORGUEIL (296-04-06). 20 h 30 : la Place an soleil.

HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chauve: 20 h 30 : la Leçon; 21 h 30 : Bonsoir Prévert. THEATRE PRESENT (203-02-55). LA BRUYERE (874-76-99), 21 h : Top LUCERNAIRE (544-57-34), L 18 h 30 :

Fando et Lis; 20 h 15 : Six beures au plus tard; 22 h 30 : L. Kourilski. IL 20 h 15 : l'Ambassade : 22 h 30 : la Pan-thère bleue. Petite saile, 18 h 30 : Pique t pique et follet drame; 22 h 30 : le MADELEINE (265-07-09), 20 h 45 ; les

MARIGNY, grande salle (256-04-41)

rano de Bergerac.
MONTPARNASSE (320-89-90), 21 h :
Tehm tehin : Petite salle, 21 h : la Salle à

ŒUVRE (874-42-52), 21 h : Comment de-

POCHE (548-92-97), 20 h : Molly Bloom. ile des prois.

QUAI DE LA GARE (523-48-78), 20 h 30; Moby Dick. RENAISSANCE (208-18-50), 21 b : Noix SAINT-GEORGES (878-63-47), 21 h : itre de Bouvard. STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-35-10), 21 h : Bataille navole.

TAI THÉATRE D'ESSAI (278-10-79). I. 20 h 30: l'Écume des jours. — IL. 20 h 30: Huis clos. THEATRE A.-BOURVIL (373-47-84).

THÉATRE D'EDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Babas-cadres : 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. THÉATRE DE DIX-HEURES (606-07-48), 21 h : Fils de butte ou les Seigneurs de Montmartre.

THÉATRE DU ROND-POINT (256-70-80), 20 h 30 : la Lanterne magique de Prague : Petite salle, 20 h 30 : Enfance, TOURTOUR (887-42-48), 20 h 30 : Mon TROIS SUR QUATRE (327-09-16). 20 h 30 : la Pêche à la mouche. VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 30 : l'Éti-

Les cafés-théâtres

ATHLETIC (624-03-83), 21 h : Une poule AU BEC FIN (296-29-35), 20 h 45 : la Troisième jambe du carrosse ; 22 h 15 : le Président.

BEAUBOURGEOIS (272-08-51), 19 h30 : Odd numbers sur un air de jazz.

BLANCS-MANTEAUX (887-15-84), 1: 20 h 15: Arcuh=MC2: 21 h 30: les Dé-menes Loulou: 22 h 30: les Sacrés Monstres: II: 20 h 15: Pas de citrouille pour Cendrillon: 21 h 30: Last Lunch, nier Service; 22 h 30 : Limite! CAFÉ DE LA GARE (278-52-51), 20 b : Chant d'épandage : 22 h 15 : Plus la peine de frimer.

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02), I : 20 h 15: Tiens voilă deux boudins; 21 h 30: Mangeuses d'hommes: 22 h 30: Orties de secours: II : 20 h 15: Ils avaient les foies dans l'Ouest: 21 h 30: le Chromosome chatouslieux: 22 h 30 : Elles nous veulent toutes. PETIT CASINO (278-36-50), 21 h : Il n'y pas d'avion à Orly; 22 h 15 : Auention ! belles-mères méchantes.

POINT-VIRGULE (278-67-03), 20 h 15: les Surgeles : 21 h 30 : Moi je craque, mes parents raquent. RESTO-SHOW (508-00-81), 19 h : le Pêcheur de perles : 20 h 30 : Mais est-ce qu'Élaine Groszt ?

SENTIER DES HALLES (236-37-27) 21 h 30 : la Folle Nuit érotique de Roméo et Juliette : 22 h 30 : Acide SPLENDID ST-MARTIN (208-21-93),

: 21 h 30 : le Céler: jaune. VIEILLE GRILLE (707-60-93), 20 h 30: la Vie entre les dents: 22 h 30 : les Solitoques du pauvre.

Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h: On perd les pétales, DEUX ANES (606-10-26), 21 h : l'Impôt

La danse

PALAIS DES CONGRÈS (758-13-03), 20 h 30 · Rallets Moisseie

THÉATRE DE PARIS (874-10-75), Opéra

PALAIS OMNISPORTS DE BERCY (346-12-21), 20 h : Alda.

Le music-hall

AMANDIERS (366-42-17), 20 h 45 : Mi-FONTAINE (874-74-40), 20 h 30 : les BATACLAN (700-30-12), 20 h 30 : Mezz, la Rage de vivre. BOBINO (322-74-84), 20 la 45 : Amgel/Maimone Entreprise. OLYMPIA (742-25-49), 20 h 30 : le Cir-PALAIS DES SPORTS (828-40-90), 20 h 30 : Holiday on Icc. PALAIS DES GLACES (607-49-93), 20 h 30 : H. Van Veen; 21 h ; Jim Chomo s'explique. THEATRE PRESENT (203-02-55), 20 h 30 : La Villette en chansons. TROTTOURS DE BUENOS-AIRES (260-44-41), 22 h : R. Anselmi, C. Perez, R. Lopez : 24 h : René et Daniel.

Les concerts

Théâtre des Champs-Elysées, 20 h 30 : To-kyo Philharmonic Orchestra, dir. 1. Otaka (Dvorak, Yashiro, Tchal-

Eglise Saint-Louis-des-Invalides, 17 h: Orchestre symphonique de la garde républicaine, dir. R. Boutry; chœurs de l'armée française, dir. J.-P. Lagard (Cherabini).

Eglise de la Madeleine, 20 h 30 : Orchestre symphonique franco-allemand, dir. J. Re-hak (Beethoven, Bizet). Eglise Saint-Séverin, 21 h : Orchestre du conservatoire de Brest, dir. P. Kuentz (Beethoven, Schumann, Charpentier). Hôtel Saint-Aignas, 21 h : F. Lientand ; L. Poulain (Rossini, Bach, Damase,...).

Jazz. pop, rock, folk

BASTILLE (357-42-14), 21 b : Musique CASINO DE PARIS (874-26-22), 20 h : CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30 : F. Guin Swing Quartet. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), 22 h 30 : S. Kasseya.

CITHEA (357-99-26), 20 h: RTH. MEMPHIS MELODY (329-60-73), 22 h 30 : Monty Alexander Tric NEW MORNING (523-51-41), 21 h 30 : Monty Alexander Trio PETIT JOURNAL (326-28-59), à 21 h : Orpheon Celesta.

SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30 : P. Sellin, B. Vasseur. SUNSET (261-46-60), 23 h : L. Coke-laere, J. Do Sallabery, S. Bray, L. Rouah.

Le Monde Informations Spectacles 281 26 20

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles Ide II h à 21 h sauf dimanches et jours fériés) Réservation et prix préférentiels avec la Carte Club

Mardi 8 mai

## cinéma

La Cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) 19 h. Cinema japonais : Tendre et folle ado-lescence, de K. Ichikawa : 21 h. Films primés au festival du film d'animation 1984).

BEAUBOURG (278-35-57)

Les exclusivités

L'ADDITION (Fr. \*): Rrx > (236-83-93): UGC Odéon. 6 (325-71-08): UGC Montparnasse. 6 (544-14-27): UGC Biarniz, 8 (723-69-23). UGC Boulevard. 9 (246-66-44): UGC Gabelins, 13 (336-23-44): Parnassiens, 14 (329-83-11): UGC Convention, 15 (828-20-64).

(\$28-20-64).
L'AFFRONTEMENT (A. v.o.): Studio Alpha, 5: (\$54-39-47); Epéc de Bois, 5: (\$37-57-47): Paramount City Triomphe, 8: (562-45-76). — V.f.: Paramount Opéra, 9: (742-56-31): Paramount Montparnasse, 14: (\$29-90-10).

Montparmasse, 14 (329-90-10).

ALDO ET JUNIOR (Fr.): Berlitz, 2 (742-60-33): Richelieu, 2 (233-56-70): UGC Danton, 6 (329-42-62): George V, 8 (562-41-46): Marignan, 8 (359-92-82): UGC Ermitage, 8 (359-91-71): Montparmasse Pathé, 14 (320-12-06): Gaumont Convention, 15 (828-42-27): Images, 18 (522-47-94): Tourelles, 20 (364-51-98).

ALSINO Y EL CONDOR (Nicaragua, v.o.): Denfert | 4 (321-41-01). L'ANGE (Fr.): Studio des Ursulines, 5 (354-39-19). A NOS AMOURS (Fr.) : Epée de Bois, 5º

(337-57-47). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.): Capri, 2 (508-

LE BAL (Fr.-It.): Studio de la Harpe, 5-(634-25-52); UGC Marbeul, 8- (225-18-45).

LA BELLE CAPTIVE (Fr.) : Denfort (H. sp.), 14 (321-41-01). BIQUEFARRE (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-46-18) : Stu-dio 43, 9 (770-63-40).

CARMEN (Esp., v.o.) : Cinoches, 6" (633-

CARMEN (Franco-It.): Gaumont-Halles, 1° (297-49-70): Gaumont Richelieu. 2° (233-56-70): Vendôme. 2° (742-97-52): Hautefeuille. 6° (633-79-38): Gaumont Champs-Elysees. 8° (359-04-67): Athéna, 12 (343-00-65); Miramar, (320-89-52); Kinopanorama, 15- (306-50-50).

LES CAVALIERS DE L'ORAGE (Franco-Yougoslave) : Ambassade, 8 (359-19-08) : Républic Cinéma, 11 (805-51-33). CENT JOURS A PALERME (Franco-

CENT JOURS A PALERME (Franco-11.): Forum. 1" (297-53-74): Richelieu. 2" (233-56-70): Quintette. 5" (633-79-38): Paramount Odéon, 6" (325-59-83: Marignan. 8" (359-92-82): Pu-bificis Champs-Elysées, 8" (720-76-23): Saint-Lazare Pasquier. 8" (387-35-43): Français, 9" (770-33-88); Paramount Opéra, 9" (742-56-31); Nation. 12" (343-04-67): Paramount Bastille. 12" (343-79-17): Fauvette. 13" (331-56-86): Paramount Galaxie. 13" (480-56-86): Paramount Galaxie. 13: (580-18-03): Montparnasse Pathé. 14: (320-12-06): Paramount Montparnasse. 14: 12-00); Paramount Montparnasse, 14\* (329-90-10); Gaumont Sud, 14\* (827-84-50); Gaumont Convention, 15\* (828-42-27); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00); Victor Hugo, 16\* (727-49-75); Paramount Maillot, 17\* (758-24-24); Pathé Clichy, 18\* (522-46-01); Gaumont Gambetta, 20\* (636-10-96).

> **LES FILMS** NOUVEAUX

CELESTE, film allemand de Percy Adlon (v.o.): Logos, 5' (354-42-34); Gaumont Ambassade, 8' (359-19-08); Olympic Entrepot, 14' (545-35-38): Parmassiens, 14-(329-83-11).

LA FORTERESSE NOIRE, Film américain de Michael Mann (v.o.):
Gaumont Halles, 1= (297-49-70);
Cluny Palace, 5= (354-07-76); Colysée, 8: (359-26-46): (v.f.): Gau-mont Richelieu, 2: (233-56-70): Berlitz, 2: (742-60-33): Chany Pa-lace, 5: (354-07-76): UGC Gare de Lyon, 12 (343-01-59); Fauvettes, 13 (331-56-86); Miramar, 14 (320-89-52); Mistral, 14 (539-52-43); Gaumont Convention, 15-(828-42-27); Images, 18- (522-47-94); Gaumont Gambetta, 20-(636-10-96).

(636-10-96).

LE SANG DES AUTRES. film franço-canadien de Claude Chabrol: Forum Orient Express. 1<sup>st</sup> (233-42-26): Publicis Snint-Germain, 6<sup>st</sup> (222-72-80): Publicis Matigon, 8<sup>st</sup> (359-31-97): Paramount Mercury. 8<sup>st</sup> (562-75-90): Paramount Opera, 9<sup>st</sup> (742-56-31); Paramount Bastille. 12<sup>st</sup> (343-79-17): Puramount Gobelins. 13<sup>st</sup> (707-12-28): Paramount Gobelins. 13<sup>st</sup> (707-12-28): Paramount Montparnasse, 14<sup>st</sup> (329-90-10): Convention Saint-Charles, 15<sup>st</sup> (579-33-00): Paramount Maillot. 17<sup>st</sup> 33-00): Paramount Maillot, 17: (758-24-24); Paramount Montmartre, 18: (006-34-25); Clichy Pathé, 18: (522-46-01).

UN NID AU VENT. Illm soviétique de Olev Neuland (v.o.) : Marais, 4: LA CORRIDA, film soviétique de Olev Neuland (v.o.) : Cosmos, 6 (544-28-80). LES COMPÈRES (Fr.): Grand Pavois, 15 (554-46-85). LES COPAINS D'ABORD (A., 9.0.) : UGC Danton, 6 (329-42-62) : UGC Ro-tonde, 6 (633-08-22) : UGC Marbeuf, 8 1225-18-451.

(225-18-45).

LA DIAGONALE DU FOU (Fr.): Gaumont Halles, 1st (297-49-70): Berlitz, 2st (742-60-33): UGC Opera, 2st (261-50-32): Saint-Germain Studio, 5st (633-63-20): Pagode, 7st (705-12-15): Colisies, 3st (359-29-46): Montparnos, 14st (377-52-37): Athéna, 12st (343-07-48). LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Bois.-A., v.f.) : împérial Pathé, 2: (742-72-52).

DIVA (Fr.): Cinoches, 64 (633-10-82). ECOLTEZ BIZEAU, ECOUTEZ MAY PIQUERAY (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18).

L'ÉDUCATION DE RITA (Angl., v.o.) ; UGC Marbeul. & (225-18-45).

EMMANUELLE IV (\*\*): George V. & (562-41-46): Maxèville, 9: (770-72-86). L'ÉTÉ MEURTRIER (Fr.) : Paramoum Marivaux. 2: (296-80-40).

ET VOGUE LE NAVIRE (IL.) (v.o.):
Studio de la Harpe, 5 (634-25-52);
Boite à films, 17 (622-44-21).

L'ETOFFE DES HEROS (A.) (v.o.) : L'ETOFFE DES HEROS (A.) (v.o.):
UGC Biarritz, 8' (723-69-23): Escurial,
13' (707-28-04): UGC Odéon, 6' (32571-08): 14 Juillet Beaugrenelle, 15'
(575-79-79): V.F.: Grand Rex, 2' (23683-93): Bretagne, 6' (222-57-97)): Nation, 12' (343-04-67): Pathé Clichy, 18'
(522-46-01).

FAUT PAS EN FAIRE UN DRAME
(A. V.) Commont Haller, 18' (297-

(A., v.o.) : Gaumont Halles, 1º (297-49-70) : Saint-Germain Village, 5' (633-63-20): Gaumont Ambassade, 8 (359-19-08); Montparnos, 14 (327-52-37); (v.f.): UGC Opéra, 2 (261-50-32); Lu-

LES FAUVES (\*) (Fr.) : Gaumont Ambassade, & (369-19-08): Français, 9-(770-33-88): Miramar, 14- (320-89-52): Gaumont Sud, 14- (327-84-50); Gaumont Convention, 15- (828-42-27); Gaumont Gambetta, 20- (636-10-96). FEMALE TROUBLE (\*\*) (A. v.o.): Mo-vies, I'' (260-43-99); 7: Art Beaubourg,

3· (278-34-15). FEMMES DE PERSONNE (Fr.): Marignan. 8 (359-92-82) : Paramount Opéra. 9 (742-56-31) : Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10). LA FEMME FLAMBÉE (AIL, v.o.)

(\*\*): Logos I, 5 (354-42-34); Parnas-siens, 14 (320-30-19). FORBIDDEN ZONE (All., v.o.): 7 Art Beaubourg, 3 (278-34-15). FRAULEIN BERLIN (All., v.o.) : Marais. 4r (278-47-86). GUERRES FROIDES (Ang., v.o.) : Olympic Saint-Germain, 6 (222-87-23).

L'HABILLEUR (Ang., v.o.) : Cluny Ecoles, 5 (354-20-12). LE JUGE (Fr.): George V, 8 (562-41-46): Marignan, 8 (359-92-82); Français, 9 (770-33-88); Nation, 12 (343-04-67); Montparnasse Pathé, 14 (320-12-06); Mistral, 14 (539-52-43); Pathé Clichy, 18 (522-46-01).

LE LÉOPARD (Fr.) : UGC Biarritz, & LOCAL HERO (Brit., v.o.) : Quintette, 5 (633-79-38) : 14-Juillet Parnasse, 6º (326-58-00) : George V. 8º (562-41-46) : 14 Juillet Beaugreuclie, 15º (575-79-79). LES MALHEURS DE HEIDI (A., v.f.): Grand Pavois, 15 (554-48-85).

MEGAVIXENS (A., v.f.) (\*\*): Septième Art Beaubourg, 3\* (278-34-15). MEURTRE DANS UN JARDIN AN-GLAIS (Brit., v.o.): Forum Orient Express, 1" (233-42-26); 14-Juillet Racine, 6" (326-9-68): 14-Juillet Parnasse, 6" (326-58-00); George-V. 8" (562-41-46). (326-58-00); George-V, 8° (562-41-46).

LES MORFALOUS (Fr.); Berlitz, 2° (742-60-33); Rex. 2° (236-83-93); Bretagne. 6° (222-57-97); Le Paris, 8° (359-53-99); UGC Biarritz, 8° (723-69-23); UGC Normandie, 8° (359-41-18); Gairk Rochechouart, 9° (770-33-88); Hollywood Boulevard, 9° (770-10-41); Fauvette, 13° (331-56-86); Gaumont Sud, 14° (327-84-50); Pathé Clichy, 18° (522-46-01).

NAITOU (Guinéen, v.o.) : Studio Saint-NEW-YORK NIGHTS (A. v.o.) (\*\*): UGC Opera, 2: (261-50-32); UGC Danton, 6: (329-42-62); UGC Normandie, 8: (359-41-18). — V.f.: Rex, 2: (236-83-93) - Paramount Marivaux, 2 (236-80-40): Paramount Galaxie, 13 (580-18-03): Paramount Orléans, 14 (540-45-91): UGC Convention, 15-1828-20-64): Paramount Montmartre, 18 (606-34-25).

OSTERMAN WEEK END (A. v.a.) (\*): Gaumont Hailes, 1° (297-49-70): Cluny Polace, 5° (354-07-76): Gaumont Ambassade, 8° (359-19-08): Olympic Balzac, 8° (561-10-60): Parnassiens, 14° (329-83-11). – V.f.: Gaumont Berlitz, 2° (742-60-33): Hollywood Boulevard, 9° (770-10-41): Montparnos, 14° (327-52-37): Gaumont Convention, 15° (828-42-27); Images, 18° (522-47-94). PERMANENT VACATION (A. V.O.) :

Movies. 1º (260-43-99).

POLAR (fr.): Chuny Ecoles, 5º (354-20-12): UGC Marbeuf, 8º (225-18-45). POLAROID KILLER (Fr.) (\*\*) : Movies. [# (260-43-99).

RETOUR VERS L'ENFER (A., v.e.) : Forum, 1st (297-53-74) : Paramount Odéon, 6st (325-59-83) : Marignan, 8st (359-92-82) : Paramount City Triomphe, 8st (562-45-76) ... V.I.: Paramount (562-45-76). - V.I.: Paramount pera, 9 (742-56-31): Maueville, 9: 770-72-86): Paramount Bastille, 12: (343-79-17): Faramount Bassus, 12-(343-79-17): Fauvette, 13-(321-56-86): Paramount Montparnasse, 14-(329-12-06): Convention Saint-Charles, 15- (579-33-00): Gaumont Convention, 15- (828-42-27): Murat, 16-(651-99-75); images, 18- (522-47-94).

RISKY BUSINESS (A., v.o.): George-V. 8 (562-41-46).
RUE CASES-NEGRES (Fr.) : Epéc de RUSTY JAMES (A., v.o.) : Cinoches, 6 SAHARA (A., v.o.) : UGC Ermitage, 8

SAHAKA (A., v.o.): UGC Ermitage, 8: (359-15-71); Murat, 16: (651-99-75); v.f.: Rex, 2: (236-83-93); UGC Boulevard, 9: (246-66-44); UGC Gare de Lyun, 12: (343-01-59); UGC Convention, 15: (828-20-64); Secrétan, 19: (241-77-99). SCARFACE (A., v.o.) (\*): George-V. & (562-41-46). - V.f.: Français. 9 (770-33-88).

SCENARIO DU FILM PASSION (Fr.) : Studio 43. 9 (770-63-40). STAR 80 (A., v.f.) : Opéra Night, 2" (296-STAR WARS LA SAGA (A., VA.) : b

Guerre des étoiles; L'empare contre-attaque: le Retour du Jedi : Escurial, 13-(707-28-04). (707-28-06).
STREAMERS (A., v.a.); Movies, [=
(260-43-99); UGC Opera, 2\* (26150-321; Studio Logos, 5\* (354-42-34);
Olympic Balzac, 8\* (561-10-60).

Olympic Baltzic, 2<sup>e</sup> (351-10-00).

TCHAO PANTIN (Ft.): UGC Opera, 2<sup>e</sup> (261-50-32): UGC Odéon, 6<sup>e</sup> (325-71-08); Biarritz, 8<sup>e</sup> (723-69-23); Montparnos, 14<sup>e</sup> (327-52-37). parnos. 14" (327-52-37).
TENDRES PASSIONS (A., v.a.): Forum, 1" (297-53-74); Ciné Beaubourg, 3" (271-52-36): Paramount Odéon, 6" (325-59-83): Publicis Champs-Elysées, 8" (720-76-23): Manignan, 8" (359-92-82); Parnassiens, 14" (329-83-11). — V.f.: Paramount Mariyana, 2" (296-80-40): Paramount Opéra, 9" (142-56-31): Convention St-Charles, 15" (579-33-00).
THE WIZ 14 value 1600 Mariyana

THE W12 (A., v.o.): UGC Marbeul, 8- (225-18-45). TO BE OR NOT TO BE (A. v.o.):

Contrescarpe, 5- (325-78-37).
TOOTSIE (A., v.f.): Opéra Night, 2- (296-62-56). LA TRACE (Fr.): Locernaire, 6' (544-57-34). TRAHISONS CONJUGALES (Aug.)

v.o.) : Lucernaire, 6 (544-57-34). LA ULTIMA CENA (Cub., r.o.) : (H. sp.) Deafert, 14 (321-41-01). UN AMOUR DE SWANN (Fr.) : Quin-tette. 5 (633-79-38) ; Olympic Balzac, 8 (561-10-60).

UN BON PETIT DIABLE (Fr.) : Grand Pavois, 15' (554-46-85). UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE JN DIMANCHE A LA CAMPAGNE (Fr.): Gaumont Halles, 1° (297-49-70): Impérial, 2° (742-72-52): Hauteleuille, 6° (633-79-38); Pagode, 7° (705-12-15): Colisée, 3° (359-29-46); Saim-Lazare Pasquier, 8° (387-35-43); 14-Juillet Bastille, 12° (357-90-81); Gaumont Sud, 14° (327-84-50); Parmassiens, 14° (320-30-19); PLM St-Jacques, 14° (589-68-42); 14-Juillet Beaugrenelle, 15° (575-79-79); Bienvenne Momarrasse, 15° (544-25-02); Passy, 16°

partrasse, 15 (544-25-02); Passy, 16 (288-62-34). UN HOMME PARMI LES LOUPS (A. v.o.): Forum Orient Express. 1" (233-42-26): Quintette, 5" (633-79-38); George-V. 8' (562-41-46). - V.f.: Impérial, 2' (742-72-22); Montpernance Pathé, 14' (320-12-06).

VENT DE SABLE (Alg., v.o.): Forum Orient Express, 1" (233-42-26); St. Germain Huchette, 5" (633-63-20); Bonaparte, 6" (326-12-12): Gaumont Ambassade, 8" (339-19-08); Bienvenue Montparnasse, 15" (544-25-02), — V.f.: Maxéville, 9" (770-72-86).

Mareville, 9: (770-72-86).

VIVA LA VIE (Fr.): Rex. 2: (236-83-93): Ciné Beaubourg, 3: (271-52-36): UGC Montparnasse, 6: (544-14-27): UGC Danton, 6: (329-42-62): UGC Normandie, 8: (359-41-18): UGC Boulevard, 9: (246-66-44): UGC Gore de Lyon, 12: (343-01-59): UGC Gobelins, 13: (336-23-42): Mistral, 14: (539-52-43): 14-Juillet Beaugrenelle, 15: (575-79-79): UGC Convention, 15: (828-20-64): Murat, 16: (651-99-75): Paramount Maillot, 17: (758-24-24): Pathé Clichy, 18: (522-46-01): Secrétan, 19: (241-77-99).

VIVE LES FEMMES (Fr.): UGC Copéra, 2: (261-50-32): UGC Rotonde, 6: (633-08-22): Biarritz, 8: (723-69-23): Maxéville, 9: (770-72-86): UGC Boulevard, 9: (246-66-44).

VLA LES SCHTROUMPFS (A. v.f.):
George-V. 8: (562-42-46): Lamière, 9:
(246-49-07); Maxéville, 9: (77072-86); Nations, 12: (343-04-67);
Grand Pavois, 15: (554-46-85). Grand Pavois, 15' (554-46-85).

LES VOLEURS DE LA NUIT (Fr.): Forum Orient Express, 1" (233-42-26): Paramount Odéon, 6' (325-59-83); Monte-Carlo, 8' (225-09-83). - V.f.: Paramount Opéra, 9' (742-56-31); Paramount Galaxie, 13' (580-18-03); Paramount Montparnasse, 14' (329-90-10). WILLIAM BURROUGHS (A. V.O.) : Olympic, 14 (545-35-38).

YENTL (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3° (271-52-36) : UGC Odéon, 6° (325-71-08) : UGC Rotonde, 6° (633-08-22) ; UGC Champs-Elysées, 8° (359-12-15) : 14-Juillet Bastille, 11° (357-90-81) ; 14-Juliel Bastille, 11° (357-90-81);
14 Juillet Beaugreaelle, 15° (57579-79); v.f.: Rex, 2° (236-83-93); UGC
Montparnasse, 6° (544-14-27); UGC
Boulevard, 9° (246-66-44); UGC Gare
de Lyon, 12° (343-01-59); UGC Gobelins, 13° (336-23-44); Mistral, 14° (53942-43).

Les grandes reprises

ALIEN (A., v.o.) (\*): Galande, 5\* (354-72-71): Arcades, 2\* (233-54-58). AURELIA STEINER (Fr.): Denfert (H. sp.), 14" (321-41-01).

LES ARISTOCHATS (A., v.f.) : Napoléon, 17" (755-63-42). BLADE RUNNER (A., v.o.): André-Bazin, 13 (337-74-39). BLANCHE-NEIGE (A, v.J.): Napoléon 17- (755-63-42). CHRONIQUE D'ANNA MAGDALENA BACH (All, v.o.): Reflet Quartier latin, 5 (326-84-65). LE CRIME ÉTAIT PRESQUE PAR-

FAIT (A., v.o.) : Action Chr (325-47-46). LA DAME DE SHANGHAI (A., v.o.) : Action Christine Bis, 6' (325-47-46) ; Olympic, 14' (545-35-38) . DELIVRANCE (A., v.o.) (\*) : Boile à films, 17 (622-44-21). LE DERNIER TANGO A PARIS (IL. v.o.) (\*\*) : Saint-Ambroise, 11\* (700-

89-161 DERSOU QUZALA (v.o) : Action Rive gauche, 5 (329-44-40). LES DÉSARROIS DE L'ÉLÉVE TOER-LESS (All., v.o.) : Olympic Latern-bourg, h.sp., 6 (633-97-77).

DETRUISE DIT-ELLE (Fr.): Denfert (H. sp.), 14 (321-41-01). LES DIABOLIQUES (Fr.) : Olympic Luxenbourg, 6 (833-97-77).

EMMANUELLE (Fr.) (\*\*): Paramount
City, 8 (562-45-76).

LES ENFANTS DU PARADES (Fr.):
Rancingh, 16 (288-64-44).

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS (A.) (\*) : Tempions, 3 (272-94-56). FEMMES ENTRE ELLES (it); Olymppic Luxembourg & (633-97-77).
FENETRE SUR COUR (A. v.a.): Reflet Ouartier Latin, 5: (326-84-65).: Saint-blichel, 5: (326-79-17); 14 Juillet Par-naste, 6: (326-58-00): Elysées-Lincoln, 8: (359-36-14).

8 (339-36-14); Action Christise Bis. 6 (329-11-30).
FLASHDANCE (A., v.a.): Calypso. 17-(380-30-11)
LES FRAISES SAUVACES: Studio Bertrand, 7 (783-64-66).

FURYO (A. v.o.). Sent-Lumbert (H. sp.), 15 (532-91-68). GIMME SHELTER (A. va) : Vidto-GLISSEMENTS PROGRESSIPS DU PLAISSE (Fr.) (\*\*) (H. sp.) : Desfer, 14 (321-41-01). GOLDFRIGER (A., v.o.) : Rinks, -19-(507-87-61).

v.f.): Paramosan Mostmarte, 18: (806-34-25): Max-Linder, 9: (770-40-04). HAIR (A., v.o.): Bohe & films, 19: (622-44-21): Cini-13-Première, 18: (259-62-75). HAROLD ET MAUDE (Aug., v.o.): Pinko 10: (677-87-61)

LES GUERRIERS DU BRONX (A.

Riako, 19' (607-87-61). HAUTE SOCIETE (A., v.o.) : Panthéon. HAUTE SOCIETE (A., v.o.): Panthéon, § (354-15-04).
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP (A., v.o.): Forum, 1\*\* (297-53-74): Ciné-Bembourg, § (271-52-36): Hantefemille, 6\*\* (633-79-38): Goorge-V. 8\*\* (562-41-46): Marigum, § (359-79-89): 14 Juillet Busnile, 12\* (357-90-81): Panassiens; 14\* (325-83-11): 14 Juillet Benngrénelle, 15\* (575-79-79). — V.f.: St-Lazare-Pasquier, 8\*\* (387-35-43): Français, 9\*\* (770-33-88): Maxéville, 9\*\* (770-72-86): Nation, 12\*\* (343-04-67): Fauvette, 13\*\* (331-56-86): Mistral, 14\*\* (539-52-43): Montparassee Pathé, (4\*\* (320-12-06): Maylair, 16\*\* (525-27-06): Paramount Maillet, 17\*\* (753-24-24): Pathé-Clicley, 18\*\* (522-60-61).
L'HOMME QUI VOULUT ETRE ROI

L'HOMME QUI VOULUT ETRE ROI (A. v.a.): Espace Galié, 14 (227-95-94). L'HONNEUR PERDU DE KATARINA BLUM (All., v.o.) : Ciné Besubeurg, 3-(271-52-36) : Elysées Lincoln, 8- (359-36-14).

IL POSTO (It, vo.) : St-André-des-Arts.

6- (326-48-18) L'IMPORTANT C'EST D'AIMER (Fr. H. sp.) (\*\*): Botte & filens, 17\* (622-44-21): Saint-Lambert, 15\* (532-91-68). JAMAIS PLUS JAMAIS (A., v.f.): Paris Loisis Bowling, 18 (506-64-98). JESUS DE NAZARETH (IL, vf.) : Grand Pavois, 15- (554-46-85).
JEUNE ET INNOCENT (A., v.o.): Fo-

EUNE ET INNOCENT (A., vo.): 16-rum Orient Express, 1\* (233-42-26); Quintette, 5\* (633-79-38); George V. 8\* (562-41-46); 14 Juillet Bustille, 11\* (357-90-81); Parnassiens, 14\* (320-30-19). – V.f.: Lumière, 9\* (246-49-07). LITTLE BIG MAN (A., v.o.) : Champo, 5• (354-51-60). LA LUNA (IL. v.o.) : Saint-Lambert, 15-(532-91-68). LA MAITRESSE DU LIEUTENANT

FRANÇAIS (A., v.o.) : Boite à films (H. sp.), 17 (622-44-21). LA MALLE DE SINGAPOUR (A. v.o.) : Hautefeuille, 6 (633-79-38). MERLIN L'ENCHANTEUR (A., v.f.) : Rea. 2 (236-83-93); UGC Opera. 2 (261-50-32); UGC Montpernasse; 6 (544-14-27); UGC Ermitage, 8 (359-15-71); UGC Gare de Lyon, 12 (343-01-59); UGC Gobelins, 13 (336-23-4); UGC Gobelins, 13 (3 23-44); Napoléon, 17\* (755-63-42); Pathé Clichy, 18\* (522-46-01). MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*): Capri, 2 (508-11-69).

LA NUIT (it., v.o.) : Reflet Médicis, 5º

(633-25-97).

Ecoles, 5 (325-72-07) LE NOUVEL AMOUR DE COCI-NELLE )A. v.f.) : Napoléon, 17 (755-L'ŒUF DU SERPENT (Suèd., v.o.) : Denfert, 14 (321-41-01). ORANGE MECANIQUE (A., v.o.)

(\*\*): Studio Galande, \* (354-72-71);

Aroades, 2\* (233-54-58). ORFEU NEGRO (Fr.): Grand Pavois, 15 (554-46-85).

(Dan., v.o.): Templiers, 3 (272-94-56).

RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE
(A., v.o.): Espace-Gaité, 14 (327-95-94). RÉVE DE SINGE (it., v.o.): Républic Cinéma, II (805-51-33).

TESS (A., v.o.) : Olympic Saint-Germain, 6 (222-87-23) : George V, 8 (562-41-46) : Pairnessiers, 14 (329-83-11). — V.f. : Lumière, 9 (246-49-07). THE ROSE (A., v.o.): Saint-Ambroise, 11: (700-89-16).

TO BE OR NOT TO BE (Lubitsch) (A., v.e.): Saint-André-des-Arts, 64 (326-48-18).

UNE CHAMBRE EN VILLE (Fr.), Rialto, 19 (607-87-61). UN CONDAMNE A MORT STEST ECHAPPE (Fr.) Républic Cinéma, 11 (805-51-33). 11' (805-51-3)). UNE FEMIME DISPARATT (A., v.a.): Parnassiens, 14 (320-30-19). LE VOLEUR DE BICYCLETTE (IL. v.o.) : Reflex Quartier Latin, 5- (326-34-65).

ZELIG (A.) : Calypso, 17- (380-30-11).

MARAIS (278-03-53), 20 h 30 ; Le roi se

21 h : J'y suis, j'y reste : salle Gabriel (225-20-74). 21 h : le Don d'Adèle. MATHURINS (265-90-00), 21 h : la MICHEL (265-35-02), 21 h 15 : On dinera MICHODIÈRE (742-95-22). 21 h : J'ai

MOGADOR (285-45-30), 20 h 30 : Cy-NOUVEAUTÉS (770-52-76), 20 h 30 :

venir une mère juive en dix leçons.
PALAIS-ROYAL (297-59-81). 20 h 45 : PARC DE LA VILLETTE, sons chapi-tean (241-31-53), 20 h 30: On a tous les jours cent ans. – IL (387-71-31), 21 h : Roméo et Juliette.

POTINIÈRE (261-44-16), 20 h 30 · la

À

1

20 h 35 Édition spéciale : Résistance et collabora-

tion. Émission d'Anne Sinclair, réal A. Tarta. Pour l'anniversaire de l'armistice de 1945, Anne Sin-clair a invité sur le plateau d'« Édition spéciale « deux grands résistants : M. Jacques Chaban-Delmas et M= Lucie Aubrac. Pourquoi, comment devient-on résistant ou collaborateur ? Avec une inserview de Lucien Combelle (qui a dirigé de 1940 à 1944 l'hebdomadaire Révolution muionale) et, sous réserve, d'Henri Amou-

rouz, journaliste, histories.
21 h 55 Vagabondages : Artistes contre le torture. Émission de Monica Soro et Roger Gicquel.

Dix jours avant la soirée organisée pour Amnesty inter-national à la salle du Zénith à Paris, les producteurs de « Vagabondages » ont décidé de consacrer leur émission national à la saue au Zenun u . ... « Vagabondages » ont décidé de co mensuelle à cet évênement.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 

Pour tous les fous de cinéma : CINÉ TÉLÉ GUIDE 10000 films de A à Z de Georges Méliès

à Steven Spielberg

Un ouvrage de 816 pages : 70 F

20 h 40 Cinéma: Drôle d'embrouille. Film américain de C. Higgins (1978), avec G. Hawn, C. Chase, B. Meredith, R. Roberts, E. Roche, D. Moore. L'archevêque de San-Francisco est assassiné deux jours avant la visite officielle du pape Pie XIII. Et une jeune bibliothécaire se trouve aux prises avec les tueurs d'une mystérieuse organisation. Divertissement « policier » parodiant, parfois. Hitchcock. C'est très amusant et on apprécie la fantaisie — et l'énergie — de Goldie Hawn.
22 h 20 Mardi cinéma. Avec V. Jeannot, M. Mercier, F. Huster, C. Chabrol, V. Kaprisky et M. Duchaussoy. 20 h 40 Cinéms : Drôle d'embrouille.

23 h 25 Journal.

**TROISIÈME CHAINE: FR 3** 

20 h 35 Cinéma : On efface tout. Film français de P. Vidal (1978), avec Y. Beneyton, C. Pascal, C. Murillo, B. Cromer, B. Fresson, G. Lar

tigau.

Pour avoir aidé une jeune fille appartenant à une organisation terroriste, un journaliste gauchiste se retrouve
sans travail, surveillé par la police et entraîné dans une
bizarre aventure. Maigré quelques allusions politiques,
il s'agit, essentiellement, d'un - thriller - à la française,
attachant malgré les maladresses de la mise en scène.

22 h 20 Journal. 22 h 45 Prélude à la nuit.
Bagatelles opus 126, de Beethoven interprétées par
Pascal Rogé au piano.

FR 3 PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 h 5 L'Histoire de France en BD.

17 h 11 Cînéma: Mise à sac.
Film policier d'Alain Cavalier (avec Michel Constantin,
Daniel Ivernel...)

18 h 40 Savais-tu que... (Plus léger que l'air : les montgolfières et autres ballons.)

18 h 55 Atout Pic. Histoire et gastronomie : le brochet aux

19 h 15 Informations régionales.

19 h 20 L'ami du Petit Prince, 19 h 35 Feuilleton : Galops. 19 h 50 Gil et Julie.

FRANCE-CULTURE

20 h 30 Dialogues : les droits de l'homme et les cultures. 21 b 45 Lectures.

21 h 50 Masique: Jeanne d'Arc, de Verdi. 22 h 30 Nuits magnétiques: l'invitation philosophique.

FRANCE-MUSIQUE

28 h 30 Cencert : Mokça Vinokça, de Taira (création); INL, de Saguer (création); Im fröhlichen Ton, de Lenot; Concerto pour piano et orchestre, d'Ohana; Pour mémoire II, de Lenot, par l'Orchestre national de France, dir. J. Mercier, sol. H. Harpeb, soprano, J.-C. Per

22 h 34 Les soirées de France-Musique : feuilleton «Hugues Cuénod» ; Jazz-club : le Bigband Jazzband Orchestra de Vincent Seno, le quintette de Christophe

### Mercredi 9 mai

PREMIÈRE CHAINE: TF1

11.30 TF1 Vision plus. Le rendez-vous d'Annik

12 h 30 Atout cour. 13 h Journa 13.35 Vitamine. Journal

Dessins animés, jeux vidéo, sport... Jouer le jeu de la santé.

16 h 5 Magazine : Temps X. 17 h 5 Un métier pour demain : bac, pas bac, que

faire après ?

17 h 25 Le village dans les nuages. 17 h 45 Série : Les secrets de la mer Rouge.

18 h 15 Presse-citron.

Magazine des adolesce 18 h 25 Jack spot.

18 h 50 Jour J. 19 h 16 Emissions régionales. 19 h 40 Les petits drôles.

19 h 53 Tirage de la Loterie nationale.

20 h Journal. 20 h 30 Tirage du Loto. 20 h 35 Feuilleton : Dallas.

Suite des démèlés de la famille Ewing... pour ceux qui

21 h 25 L'histoire à la une : La suite s'inscrire plus Emission proposée par G. Lauzun, réal, F. Contini. 1923-1926. De la victoire à la chute du « cartel », les éléments essentiels qui ont marqué les deux années du gouvernement du « cartel des gauches », cartel rassem-blant une gauche non unie, avec les caractéristiques de

piani une gauche non une, avec les caracteristiques de son programme, son impuissance face au - mur de l'argent ». Pour ce dossier historique, qui utilise et méle les documents d'époque – affiches, presse souvent féroce et sarcastique, films des actualités cinématographiques – et les témoignages d'historiens, de politiques, d'économistes – sollicités par Jean-Marie Colombani, chef du service politique au Monde, – Franco Contini a voulu mettre en évidence les rouages qui expliquent la superficialité des faits, les mécanismes sous-jacents aux faits qui ponctuent l'histoire. Avec M. Serge Bernstein,

historien. 22 b 55 Journal.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 

10 h 30 ANTIOPE. 12 h Journal (et à I2 h 45). 12 h 10 Jeu: L'Académie des neuf.

13 h 35 Feuilleton : La vie des autres.

13 h 50 Les carnets de l'aventure.

- Pieds plats dans la Selva », d'A. de Maximuy (la forêt

14 h 25 Dessins animés. h Récré A2. Yakari ; les quat'x'amis ; Maraboud'ficelle ; Latulu et Lireli ; les perites canailles ; les Schtroumpis ; les Mysté-

es Cites d'or 17 h 30 Micro-Kid.

Jacques Dutronc, Wang Chung, Bonnie Tyler, My Mine.

18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu: Des chiffres et des lettres.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Le théâtre de Bouvard.

20 h Journal. 20 h 35 Téléfilm : Deux amies d'enfance

(1<sup>to</sup> partie). De N. Companez. Avec A. Clément et L. Mikael. un amour ae roman-pnoto. La vie éperdument jeune de Nelly et de Jackie sous l'Occupation, leur fascination pour le beau Misho, musiclen allemand d'origine juive. Les deux amies d'enfance » se voient comme on regarde passer le train des choses mortes. Léger, gra-cieux, juvinile. L'a amour de roman-photo. La vie éperdument jeune de

22 h 15 Magazine médical. La greffe, le greffon, les greffés. Réal. D. Thibault, 2º partie : La transplantation rénale.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

17 h Télévision régionale. Programmes autonomes des douze régions.

20 h 5 Lesjeux. 20 h 35 Ring Parade Cadence 3. Emission de Guy Lux et Léiz Milcic.

19 h 55 Dessin animé : Inspecteur Gadget.

Avec Dolida, en invitée d'honneur, et en direct du studio 102 de Radio-France. Journal

22 h 20 Téléfilm : le Piège du fourmillon. D'A. Griffon, réal. A. Bonnardel, avec J. Martin, B. Le Coq. J.-M. Richier.

Deux frères, derniers descendants d'une longue lignée paysanne, vont se retrouver — à cause d'un commissaire de police en vacances et d'une femme diseuse de bonne aventure — au centre d'un drame d'amour et de solitude. 23 h 25 Prélude à la nuit.

ise), de Léos J roux sous la direction de J. Komives.

FR 3 PARIS-ILE-DE-FRANCE.

17 h 5 L'histoire de France en 80. 17 h 11 Dessin animé : Belle et Sébastien.

17 h 40 Huckleberry Finn et Tom Sawyer.

18 h 4 Série : La porteuse de paín. 18 h 30 Vie régionale (magazine de la rédaction).

18 h 55 Atout Pic.

19 h Informations. 19 h 35 Feuilleton: Galops.

19 h 50 Gil et Julie.

FRANCE-CULTURE

7 h Matinules.
8 h Les chemins de la commissance : Claude Brusire ;
a 8 h 33, Max Weber, Georg Simmel et la ville.
8 h 50 Échec au basard.
9 h 5 Matinée des sciences et des techniques.

10 h 30 Le livre, ouverture sur la vie : Rencontre avec de jeunes lecteurs à Grenoble (avec Michel Gay).

10 h 50 Musique (la belle œuvre) : le « Miserere » de Hoffmann (et à 16 h 3 et 20 h 30).

12 h 5 Agora. 12 h 45 Panorama.

13 h 30 Instantané, magazine musical.
14 h 30 L'homme d'Istanbul, de M. Angot, avec
C. Laborde, B. Alane.
18 h Le cri du hommed.
18 h 10 L'école des parents et des éducateurs : les lycéens

18 à 30 Bosnes nouvelles, grands comédiens : « Le Com-mencement », d'Elic Wiesel.

19 h 25 Jazz à l'aucienne.

19 h 30 Perspectives scientifiques : Races et milieux.

20 h 30 Musique : le - Misere - d'Hoffmann, Fantastique et sacré dans le premier romantisme allemand (œuvres de

Weber, Wagner, Hoffmann).

22 h 30 Nuits magnétiques: L'invitation philosophique.

FRANCE-MUSIQUE

2 h Les maits de France-Musique : Johannes Brahms.

7 h 10 Actualité du disque.
9 h 5 Musicieus d'aujourd'hui : Teresa Stich-Randall interprète des œuvres de Weber, Haendel, Mozart, Becthoven, Mahler.
12 h 5 Coucert : Œuvres de Mozart, Blacher, Schumann,

par l'Orchestre national de France.

13 h 32 Les chants de la terre.

h 2 Jeanes solistes : Œuvres de Brahms, Wolf, Strauss, Ravel, Barber, par M. Walker, baryton, et C. Deprais, piano; et de Ponce, Lauro, Guanieri, par R. Dyens, guitare.

Microcosmos. Eile était une fois Blanche-uilles : à 15 h 25, Un sonal dans la sono (ct à 16 h 20) ; à 15 h 30. Microdigital; à 15 h 50, la poésie mise à use par ses poètes même; à 15 h 55, Maraboudeficel; à 16 h 25, Court-circuit.

17 h Histoire de la mesique.

18 h 5 L'impréra.

19 h Le temps du juzz : feuilleton « Punch Miller » ;
Intermède ; où jouent-ils ?

20 h Masique contemporalme. 20 h 30 Concert (en direct de la basilique Saint-Denis) : Ein deutsches Requiem, de Brahms, par l'Orchestre national de France et les chœurs de Radio-France, dir. J. Conlon, sol. B. Hendricks, soprano, W. Groenross

baryton.

22 h 34 Les soirées de France-Musique : Fouillet

- Hugues Cuénod » ; à 23 h 10, Wagner musicien.

un commissariet de Paris. Et puis le Liben, l'Afghanistan, le Biafra... Et toujours cette sensation de regar-der autre chose que ce qui est appa-

remment montré, comme si Depar-don avait le don d'aller « demiere », L'œil fixé sur ses souvenirs, c'est-à-dire sur ses photos, Depar-don a raconté (lundi soir, vingt ans de sa vie. A sa manière,

comme il films. On peut penser

d'abord qu'il ne sait pas parier. Il

Quoi qu'il fasse, Depardon ne s'intéresse qu'à l'humaine condi-tion. Et il a tout fait, Raymond

Denardon. Il a trequé Brigitte Bar-

les paparazzi, traversé le Tchad pour interviewer Mª Claustre, filmé la campagne de Giscard (film tou-jours bloqué à ce jour) et la nais-

sance du *Matin de Paris,* suivi pas à

pas les reporters (ses frères), une

brigade de sobænte policiers dans

détails de salaires, il retire les

reliefs, tout est important. Sil'Interview de Mas Claustre est si forte, c'est qu'il n'est pas renté dans l'évident, le conflit politique, il a regardé un être humain face à une situation impossible et qui se débet. On a toujours, avec Depardon, l'impression que les êtres humains se débattent, pris dans un quotidien grandiose et dérisoire. Ils se débattent avec ce qu'ils ont, pas grandchose, leurs délires, leur courage,

certainscraquent, il est là. « Faits divers », le film qu'il a réslisé sur un commissariat de Paris (qu'on a revu récemment sur les petites et les grosses misères.

L'humaine condition, versin Dep hésite, il bafouille comme Godard.

Ce qui fascire dans le phrèses courtes, primaires, primaires, primaires au le viol. Cast le drame le très même et qui ramènent à tours a dimension faulle, réceit à nen, les essenties. Il met sur la même, humble. La question du policier : plen le mort de son père et les vous l'avez maurice ? FVous l'avez sautée ?». Et la l'éponse, catte éthèce de némi-phéciset méticuleur, cat à plat : été d'amarigé chot, àlle s'est dijuchée,

Telle avait ses règles, on a fait Banal jusqu'à l'angoisse. Depar-gni filme ce que d'hisbitude pe ne don filme os que d'habitude pa ne imprepas, comme a l'étrait obsciser. Of on ne le voyait pes. Il filme les copressations qui ne servent à rainé copressations qui ne servent à rainé comme li filme, accumulation desse de sentiments balle; d'interprations nécessaires, d'aute l'imprisations nécessaires.

nignisations necesses. Refedutes à un adjectif. Bans is noir, dus la caméra de Roge la l'altrurune lle. Poignant THERINE HUMBLOT.

UN RAPPORT DU «CONSEIL POUR L'AVENIR DE LA FRANCE»

### Les giscardiens préconisent le désengagement de l'État pour «libérer la communication

tions d'un cahier des charges de ser- l'image de Federal com

Le Conseil pour l'avenir de la France, que préside l'ancien prési-dent de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, vient de rendre public un document d'une quarantaine de pages, fruit des réflexions de sa commission communica-tion (1). Selon ses auteurs, la France « entre à reculons » dans « le nouvel âge de la communica-tion » en s'efforçant « d'étendre par-tout le poids de l'État et de retarder les innovations techniques dont la diffusion pourrait échapper à son

contrôle ». A une croissance - parasitaire du secteur public de l'audiovisuel préexistant à la loi de juillet 1982 qui n'aurait que « l'apparence d'un texte libéral », deux autres leviers de la politique gouvernementale viendraient renforcer le monopole de l'Etat : le développement des nou-veaux médies et l'action à l'égard

des industries culturelles. Tant en ce qui concerne les réseaux câblés que les satellites ou le projet d'une Régie française des espaces comme les magnétoscopes, les rédacteurs du rapport reprochent aux pouvoirs publics de faire en sorte que l'Etat reste toujours l'autorité concédante). «L'étonconsacre le IXº Plan aux industries culturelles, quant à lui, aboutirait, en cinq ans, à un total de « 21 milliaras de francs d'investissements que l'Etat initiera ou contrôlera dans la production d'images ». - Torrents de dépenses publiques », qui interdiront « toute offensive effi-cace sur le marché mondial ».

- Du point de vue des libertés est-il écrit - on constate que l'Etat socialiste occupe méthodiqu tous les espaces que la technique libère. L'alternative à cette emprise » est la « logique de liberté » qui » s'est longtemps heur-tée, dans l'audiovisuel, à des obstocles techniques -. Ce serait, par exemple, « l'abaissement spectacu-laire du prix de l'émetteur FM qui a rendu irrésistible la floraison des

radios libres ». · Faut-il freiner cette accélération technique, comme le gouverne-ment français a tenté de le faire depuis 1981 », s'interrogent les auteurs du rapports? Répondant par la négative, coux-ci recommandent « un désengagement de l'Etat de l'ensemble de ce secteur » de l'audiovisuel, qui serait garanti par l'insertion de cette phrase dans la Constitution : « L'Etat ne gère, ne finance, ni ne réglemente l'information ».

Concrètement, le document pronose la « désétatisation » des actuelles sociétés de programmes. Hormis une chaîne nationale, qui continuerait à observer les disp

**LEROY** & Fils OPTIC **OPTICIENS** DES TECHNICIENS

104, Champs-Elysées 11. bd du Palais

AU SERVICE DE VOTRE YUE

158, rue de Lyon 147, rue de Rennes 5, place des Ternes 27, bd Saint-Michel

127, Fg Saint-Antoine 30, bd Barbès

Tous les jours, sauf le dimanche

tions d'un cahier des charges de service public, à choisir entre TF l'et Antenne 2, l'Etat devrait céder tout au secteur privé, y compris les parts détenues par la SOFIRAD dans RMC, Sud-Radio et Europe 1.

L'existence de Radio-France elle-même l'écteur public de l'audiovisuel giret organiserait le partier du moment où huit cents radios libres peuvent répondre à tous les besoins des auditeurs ». Seule, France-male resteraient à charge publique.

Pour FR 3, la question se posera de savoir s'il vaudra mieux procéder à une vente région par région ou à une cession globale de la société, qui pourrait devenir une fédération de stations régionales comparable à la deuxième chaîne allemande. »

Le groupe Havas, pour sa part. des la consultier de la concurrence de la société, qui pourrait devenir une fédération de stations régionales comparable à la deuxième chaîne allemande. »

Le groupe Havas, pour sa part. de la concurrence 
Le groupe Havas, pour sa part, dont la triple vocation d' « agence de publicité, régisseur d'espaces et propriétaire d'organes d'information » En ce qui concerné Pesse des est jugée malsaine, devra céder ses nouveaux réseaux, l'État suraif imparticipations d'Etat en Bourse, tefois encore à intervopir dans le D'une façon générale, les sociétés qui resteront publiques seraient légalement interdites de prendre des participations dans des entreprises de communication » et seraient dans « l'obligation de rendre compte chaque année, devant le tion »,

budget publicitaire ». Deux organismes assureraient ce rôle exclusif d'- arbitre - qui revient, seion le rapport du Conseil pour l'avenir de la France, à l'État :

aouveaux réseaux, l'Étaf durnit un-térois encore à intervenir dans la définition des nopmes tochisques et dans l'organisation d'un e certain niveau de protection distanter s' pour juguler l'afflux massif des pro-grammes étrangers. - La loi - libérant la comm conclut le texte, . e le premier texte voté par la prochaine majorité parlementaire ...

d'une grande démocratie ») on sur celui des Nouvelles dessagaries de la presse parisienne (NACPE).

(1) Commission présidée par M. Jean-Marie Ransch; rapportents : MM. Xavier Gouyou-Beauchamps et une « magistrature technique » à Alain Lamassoure.

## Volte-face

Salon une pente naturalle, le débat sur les nouvelles technologies de communication commence à glisser du cercle desspécialistes vers celui des « politiques ». Après M. Georges Marchais (le Monde du 6 mai) et avant M. Jacques Chirac, le 15 mai, l'organe de réflexion de l'ancien président de la Républi-que dévoile ses options,

Par leur audace et par leur contraste avec l'action menée au cours du précédent septennat, ces propositions, qui engagent en même temps que M. Valéry Giscard d'Estaing tous ses amis politiques, sont de nature à susciter des controverses sur un dossier essentiel pour l'avenir, jusqu'ici è l'abri des affronte-

ments idéalacioues. En préconisant une e désétatisation » sans réserve des moyens de communication audiovisuels existants et un libéralisme sans réserve pour l'emploi des futurs réseaux, l'ancien président de la République opère non seulement une volte-face, mais encore fait écho à la « déréglementation » en cours aux Etats-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne. Une méthode comprise dens ces pays comme étant la meilleure recette pour le développement des nou-

velles technologies..... Il serait cortes injuste d'oublier que les deux programmes de satalites Télécom i et TDF 1 ont été lancés sous la précédent saptennat, de même que les sys-tèmes nationaux de télématique Télétel et ANTIOPE. Comme ce fut encore le cas pour l'expérimentation d'un réseau en fibres optiques à Biarritz. Il demeure que M. Giscard d'Estaing traça une croix sur le développement des réseaux câblés à l'haure où il aurait été délà opportun, d'envisager leur implantation, ne sersit-ce qu'eu regard d'Impire-tifs industriele.

Il n'est pas moins vrai que les initiatives de radios locales pri-vées étaient traquées sans reléche. Pas plus que ne fut jamais envisagé alors, autant que l'on sache, une quelconque séparation des pouvoirs entre le service public de l'audiovisuel et un gouvernement qui ne s'est pas particullèrement fait remarquer pour son détachement dans ses rapports avec les chaînes. Jamais non plus il ne fut feit montre d'une volonté d'assouplir le

poids du groupe Havas ou du holding d'État, la SOFIRAD. On rétorquera qu'il vaut mieux revendiquer le droit de changer revendiquer le droit de changer d'avis — fût-ce implicitement — que de s'obstinar à préconiser une politique que l'évolution des mœurs et des techniques a

Après avoir tant retenu faut-il : lâcher complètement la bride? Aux idées de libéralisation et de privatisation sans réserves, on peut opposer deux remarques. D'une part, leur efficience économique n'est pas prouvée à l'échelle d'un pays comme la Grande Bretagne per exemple, ni a fortion en France. Dénoncer le poids de l'État, comme se borne à le faire le repport du Conseil pour l'avenir de la France, no peut suffire à montrer la d'une gestion plus pertir D'autre part, les idées cont dans le document rende dans le occument rende, supposent que la plus liberté possible ne peu mieux garantie autremen par le moins de règles pos Cela aussi reste à prouvair pas se dissimuler que pas se dissimuler que la passimuler que la composition libération.

pes se dissimuler que sujet de la commun rencontrera un probil ser de crédibilité » en conclusin du IC ROHDE

مكذا من الأصا

désormais le lot du pie au conseil de Paris, puis le mair qui, depuis onze ans, ont enteré le dossier de rénovation du dalon après les rixes du mi out fait deux morte ai après-midi les CRS Lundi 7. quatter ». Il estime « inconvenan due la Ville impute à l'Etat la responsabilité de la situation et il demande à M. Chirac de « faire dé vingt-deux personnes out été mises à la disper a police judiciaire pou de stupéfiants et por deministration de la laction de laction de laction de laction de la laction de Paris, de son com

conseil municipal avail e conseil municipal de conseil municipal de conseil municipal de conseil de c Enfin, un quatrième qué, rendu public lundi 7 mai, émane des élus communistes au février 1984 que lég à déclaré cette opé publique. La préfect eil municipal. Ceux-ci accusent M. Chirac et M. Paul Pernin, maire Matement riposté en diffésast vout une note dans la celle adique que député (CDS) de Paris, de « n'aroir rien fait pendant des années pour rénover l'Ilot alors qu'ils en avaient le pouvoir ». Les rant de la **E**le de pour le programme Lous parjenus à la p élus du PC demandent que la réno-vation démarre sans délai et que entison parrenus d e 19 février 1984 > l'on commence par « éliminer systématjquement tous les locaux An none des conseille ites, M. Geo occupés par des squatters »,

UN NUMÉRO SENCIAL DES «TEMPS MODERNES »

r Jean-Paul parole offi-elle d'un mi-

taire d'Etat.

tion magrhré-

enjeu politi-pécial que les consacrent aux

France > aux

concernant cette

cales, promis par legister ant l'élection présidenties

disant-ils en substance.

Remarquant que le vote de com-

communauté française (...) s'est

rouls dans des conditions remar-

quables », M = Bistoix sjoute : «Le voie politique ses un autre pro-blème. Dans les pays où le voie poli-tique a été dande, c'est-à-dire essen-tiellement en Suède, il est abisoistratif : Le voie commital.

politique, puisque les conseil-municipaux élisent ensuité les

ers. İlş sont grands élecü

le droit de vote était donné aux

EmBrance, le vote comm

d n'est pas habitu

le la revae fondée Sartre s'ouvre sur

stre et d'un

arce que « l'imi

emps modern Maghrébins faits et mythe

e», le nu

par deux lon

My > Georgin

Defferre, Manifeix et le drait de vote des immigrés

Ce sera plus vite dit que sait. L'Hôtel de Ville affirme que - le réaménagement de l'îlot Chalon constitue une priorité absolue et que M. Chirac a donné des instruc-tions pour accélérer le relogement de ceux qui y ont droit, y compris les travailleurs étrangers en situation régulière ».

Mais les difficultés comme aussitôt. Combien y a-t-il d'habi-tants dans ce secteur? Combien de propriétaires et combien de locataires? Personne ne le sait car le dernier recensement a été un fiasco dans l'Ilot. On estime «an pifomè tre » que le nombre de personnes à reloger avoisine le millier. En trois mois, une trentaine d'entre elles ont reçu des propositions de réinstalla-tion dans d'autres arrondissements. Elles les out refusées. Dans ces conditions, les démolitions ne peuvent guère avancer. Trois immeu-bles seulement sur les cinquante concernés ont été letés à bas et une dizaine d'antres murés. D'ici à la fin de l'été, permet la mairie, ces bâtisses seront à leur tour livrées

Le «nettoyage» ne peut se faire qu'avec de grandes précautions. Toute rénovation est une opération chirurgicale traumatisante, explique M. Raymond Fekik, direc-teur de la SEMEA Chalon (I). Ici,il n'est pas question de bou ler la loi et encore moins les habitants,qui souffrent déjà de l'insécurité régnant dans leur quartier. Toute la difficulté consiste évidemment à trier l'ivraie du bon grain. Or parmi le bon grain, il y a des personnes qui n'ont aucun bail mais qui sont des locataires de bonne soi. Tout cela prendra du temps. Bien que les services soient à présent mobilisés pour accélérer les choses, la première opération tiroir prendra au moins deux ans. »

(1) Société d'économie mixte d'étude et d'aménagement de l'Ilot Chalon.

Les naufragés

(Suite de la première page.)

Aux lisières du ghetto, sur le trot-toir de la rue de Chalon, une petite foule d'acheteurs de drogue s'aggluline, qui dévore de ses yeux malades des venelles interdites. Scandalisée de cette entrave à la liberté du commerce, la clientèle de l'Hot commente sans passion les événements.
« [ls délirent, les « rebeu » (1), depuis dimanche. De toute façon, les pires voleurs, ce sont les épiciers arabes, qui vendent une petite cuillère 15 francs. - Une bonne cinquantaine de « junkies », les mains tremblantes, la démarche raide, la peur des flics et la peur du manque qui rivalisent au coin des lèvres. Les moins courageux attendent au chaud, dans le hall des dégasts du TGV de la gare de Lyon rêdent dans les salles d'attente et tournent autour des composteurs. Chargés de valises, des voyageurs les bouscu-

Soudain, vers midi, surgit d'on ne sait où, les «dealers» arrivent, les poches pleines de « blanche », de « rose », de cocaïne ou d'héroine. Et une demi-heure durant, sur les trottoirs de la rue de Chalon, c'est une hallucinante vente à la criée. On imaginait des accostages furtifs, des échanges honteux dans la pénombre des porches. « Shooteuses neuves, shooteuses neuves! > crient des vendeurs, sur le ton des « chocolats glacés » des ouvreuses de cinéma, un sac en plastique plein de seringues à la main. Les noms des « dealers - les plus sûrs s'échangent tranent. Les acheteurs les plus avisés circuliant d'un « dealer » à l'autre en goûtant la marchandise.

0

Taste-droque

Es, quelques mois, l'ilot Chalon et desenu à la fois le supermarché et le «fast food» de la drogue. Du fond de toutes les banhenes, de plus loin encore, s'y pressent les amateurs. La . came » achetée, on rme <del>précipitamment, su</del>r le once. Ces derniers jours, profitant du beau temps, on se piquait là, sur les trottoirs, comme on aurait dégusté un fruit acheté à l'étal. L'hiver dernier, on émigrait plutôt vers les toilettes de la gare de Lyon, où, chaque matin, on nettoie des taches de sang et on vide des poubelles pleines de seringues et de cuillères.

La police! On aperçoit un gyrophare au bout de la rue. Le trottoir est aussitôt abandonné aux voyageurs. « Ras-le-bol de Chalon, mai grée un policier en descendant du fourgon. C'est Le Pen qu'il nous faudrait! - Promenade de santé dans la rue Ragninot, coup de matraque à ganche et à droite, sous les vivas des habitants arabes, toujours armés de leurs gourdins. Et le fourgon repart, laissant le trottoir libre aux transactions avant l'arrivée vers 15 heures - pour quelques heures cette fois-ci - de plusieurs cars de

CRS. Miraculeusement, entre les rafles et les meurtres, la vie s'obstine. Quatre mille habitants continuent de peupler ces 9 hectares de misère. Jeunes, familles, personnes âgées : Il y a quelques années, du temps des Chinois, c'était calme, racont une mère de famille qui ramène de sieurs fois, mon aînée de dix-huit ans s'est fait tirer par le bras pour lui en proposer. Mais les vendeurs sont des étrangers au quartier. Dans mon immeuble, nous avons des squatters, mais aucun problème

avec eux. >

Au fil des années, les «derniers des Mohicans » ont vu fuir leurs voisins de palier. « Mais où partir? , demande cette jeune mère de famille marocaine, auxiliaire de vie dans une association d'aide aux handicapés, qui partage avec son mari maçon et un bébé d'un an une pièce de 20 mètres carrés environ. A son propriétaire - la SNCF - elle règle un lover de 109 francs par mois. - Le propriétaire dit que tout va être démoli, et il ne veut pas faire de frais dans l'immeuble -, sourit-elle en montrant, sur son palier, le trou par où passent les rats. Tout sera démoli : leitmotiv de l'ilot Chalon. Alors ni mort-aux-rats, ni commissariat, ni réfection des façades qui tombent en morceaux... Mais de pauvres expédients pendant que s'accélère la pourriture.

DANIEL SCHNEIDERMANN.

<del>-</del>- . : · (1) Arabe en verlan.

### LE SNE-SUP LANCE UN PRÉAVIS DE GRÈVE

**DES EXAMENS** Opposé au projet de décret réformant les carrières universitaires, le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNE-Sup) appelle ses adhérents à pratiquer « la grève des examens pour la présente session ». Cette organisation a déposé un préavis de grève auprès du nement « incluant le refus de communiquer les sujets, le refus de surveiller les épreuves, de corriger les copies, de communiquer les notes et

de participer aux jurys ». Le SNE-Sup, qui a obtenu quelque 4 700 voix aux dernières élections universitaires, rassemble un dixième des 40000 enseignants du supérieur, mais l'action annoncée risque de rencontrer un écho plus large. En cflet, nombre d'enseignants, de tous grades, critiquent un projet de réforme des carrières qu'ils jugent « inadapté - el souvent · archalque » (le Monde du 21 mars).

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

## Les seringues du Lower East

A NEW-YORK

trouve Lower East Side, le quar-tier des immigrés juifs d'après la demière guerre devenu, au fil des ans, la capitale américaine des dealers. La droque circule en effet librement à Alphabet City dont les rues, au-delà de Topkin Square portent comme noms des lettres : comme cocaine, D comme dope. Les immeubles abandonnés, les détritus accumulés, la vie qui semble s'être retirée donnent à ce quartier des allures d'une ville éventrée par la guerre. Un îlot Chalon à la puissance dix ou, toutes proportions gardées. leyrouth à quelques pas de Wall

On entre chez Ladio le cosur semé : l'immeuble, en effet, est plongé dans l'obscurité depuis trop longtemps, l'escalier totalement vermoulu et des gravats jonchent le sol. Au deuxième étage, on pénètre dans la « shooting gallery », cet antre où ringues à des maiheureux : cinq chents cet après-midi-là sont assis sur quelques coussins à terre, un peu de poudre trouvé sur un vieux journal pomographi-

Ladio lui-même, huit à dix fois par jour, reprend son aiguille, l'enfonce dans son corps squelettique ou s'agace de ne pas trouver la veine dans une jambe bleuâtre. Son cou pudiquement protégé par une échame est ensanglanté. Il se nounit de com flakes dont deux boites traînent à terre. Un trou dans le plancher, en quise de cuvette, permet d'apercevoir l'étage inférieur. Ces deux pièces où il vit dans les détritus et les tâches de sang sont le théâtre insupportable de la misère et de la drogue.

### Produits de marque

Au-dessus de son lit, en forme de paillasse, una croix en papie témoigne d'une autre vie pa Ladio, installé à New-York depuis « J'aspère qu'il me donners un jour la force », affirme ce Porto-Ricain qui ne parle toujours pas un mot d'angleis. La force de retrou-ver sa famille qui vit encore à Porto-Rico et les rythmes de

En face de ce loueur de seringues, entre des béquilles, des vieux tubes de mayonnaise et encore des gravats, vivent deux autres toxicomanes, David, portoricain kui aussi, et Bobby, un Noir qui serait un ancien du Vietnam. Ils achètent chaque jour trois à quatre doses de droque : « Huit dollars quand on connaît le dealer, dix quand on ne le connaît cas. > Chaque vendeur a sa propre estampile frappée sur le papier qui enveloppe l'héroine : Bobby et David préférent actuelle-

### Middle class

ment la marque « Seven uo ».

Des bougies éclairent leur taudis, des jerrycans d'eau sont leur saul équipement ménager. Ils sont là depuis cinq mois après avoir quitté un hôtel meublé de Bowery, peuplé de grands mantaux : la municipalité new-vorksise a décidé en effet. Il v a dix ans, pour cause d'économies budgétaires, de vider les hôpitaux psychiatriques, et les malades ont été condamnés à s'installer tant bien que mai dans des logements de fortisse : «Ca volait lè-bas, ça tuait, raconte Bobby. J'ai reçu un coup sur la tête en marchent dans un dortoir une nuit. Aussi j'ai préféré venir ici où on est plus tranquille. » Il a posé pourtant tout près de lui un méchant băton de cuivre pour se

Toute la journée, un mauvais sec sur le dos, ils ont mendié, volé de la nourriture dans les suchés, pris des vieux restes dans les poubelles et revendu la

ché. Ainsi paient-ils leurs doser de droque et/nen de plus. L'un, à cause d'une bagame, n'a plus de dents à la mâchoire supérieure et l'autre a un abcès puant à cause d'une veine manquée par la seringue : « C'est comme un cauchemar yavant, dit l'un d'entre eux. on vit au jour le jour ou plutôt on

Combien sont-ils ainsi ? Personne ne pourrait le dire, et la police est discrète. Les seules voitures à rôder dans ce quartier sont celles de drogués qui viennent ici s'approvisionner, souvent des membres de la classe movenne américaine. En juillet 1982, un étudiant du Vermont, spécialisé dans le trafic entre son université et les dealers de Lowe East Side, était assassiné : le New York Times lui consecrait sa «une» et une grande anquêta. La

situation de Lower East Side est connue de tous. On impute, ici cu là, le vité des pouvoirs publics, à des liens troubles entre les gros bonnets de la drogue et les autorités. La réalité semble plus prosaique :

« Où iraient tous ces gens, nous a confié un proche collaborateur du maire de New-York, si on détruisait le quartier ? Au moins, là, ils sont faciles à contrôler » Et cit iraient, en tout cas, dans un New-York aux loyers extrêmement élevés, les immigrés les plus ré-cents, souvent d'origine hispani-Tina, une solide Porto-Ricaine

qui habita un immeuble rénové dans la cinquième rue, ne se voir vivre nulle part ailleurs : « Tous ici sent et nous laissent en paix. On n'a absolument pas peur. » Et sur les murs du quartier ce seul graffiti : «Speculators out ». Comme s'il y avait un consensus, des autorités aux habitants du quartier, pour un statu

NICOLAS BEAU.

# disses, qui précèdent ince Varticles, très riches tion culturelle, sociale et

minence pourtant entretiens avec Pas de décision Et M= Dufoix ajoute : . Cela dit, de Marsenie, et Dufoix, secutaire et tant qu'il n'y a pas de prise de polition ferme sur ce thème, je crois de la famille, de la es travailleurs inamique la participation des commu-pautés étrangères à la vie locale est décisive et que la création de commissions proches des municipalités bour prendre en main les intérêts

sur ce point. >

ment plus grande. Mais le vote poli-tique est lié à la nationalité et, par

conséquent, il n'est peut-être pas tout à fait salutaire de joindre les

deux. C'est un débat sur le vote po-

litique; sur la nature politique de l'engagement au regard de la natio-

l'engagement au regard de la natio-nalité qu'il faut avoir. Je suis ferme

indition culturelle, sociale et particullers des communautés de l'immigration magiare d'immigration par M. Claude Lanz-modernet, de juger « d'immigration par la demande si les immigrations de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'imm question controverses que . M. Gaston Defferre répond : comme une force politique puisqu'ils n'ont pas le droit de vote ». Pour l'heure, ajoute M. Def-ferre, la proposition de participation des immigrés aux élections locales « n'a pas été précisée et n'a fait l'obesse aujourd'hui oubliée? Proposition enterrée, réalisme gou-ventémental oblige ? Les réponses Dufaix et de M. Defferre ne jet ni de discussions approfondies, pas sussi tranchées qu'on pour-le supposer. Le débat reste ouni de décisions. Je suis un militant et membre du gouvernement. Nous n'en avons pas délibéré. Mais je protège ceux (des immigrés) qui travaillent régulièrement. Je le Jais parce que je trouve cela juste ». finantés étrangères aux récentes octions de la Sécurité sociale « à gulité de devoirs et de droits avec

M. Defferre estime, d'autre part, que l'intégrisme change les données du problème insmigré. Les entre-prises, seion lui, « prement pied dans les mosquées », « font du pro-sélytisme », ont « des consignes d'agression et de violence », apporment en Sucue, istratif: le vote communat. le vote communal estan tant des « soutiens logistiques (...) à ceux qui commettent des atten-tats ». « Cela rend la cohabitation des communautés beaucoup plus problématique », conclut M. Def-

rengers, ceuv-ci auraient subtle-leix un « intérêt » plus grandipour is politiciens de tous bords, donc ★ Les Maghrébins de France, uu-méro spécial des Temps modernes, mai 1984, 633 pages, 132 F.

LES RESTRIGITIONS BUDGÉTAIRES

### Le Conseil supérieur de la recherche adresse ny « avertissement solennel » au gouvernement

ète. Les récentes am de cidits de recherche décidées par services de M. Jacques Delors Monde du 17 avril) et les persives budgétaires pour Pair pro-A ne sont pas de nature à l'assuis chercheurs. Aussi, pris entre angoisse paralysante et un limisme actif -, ont-ils décidé de re entendre par l'intermédiaire oil supérieur de la recherche la technologie (CSRT) qui dresser - un averti au gouvernementioour té-

que, aujourd huide son . professé désocrilla, de reprendrata des moyens politique et charge de donmoins la sécurité de du les charge de donEn contrepartie, dicutifique et technoloexiger de leur phicemement, et qui est
qu'il mette fin limitaite de l'industrie
secrète contre le chefine. M. Laurent Fapays ne s'apprentie le que:
aussi, à organise de l'industrie de régulation
des élections dans le dit cours des exerguère moins différent des comme les insqui prévalent au donnée de la préparapudget d'in s'ésquent des

donnée de la prépara-puder la sécurient des

scientifique est et de programmation de la recher-écentes annalitions che, un point de conduire à l'abandon de cette orientation politique.

2) Les méthodes qui ont présidé anx révisions budgétaires successives — en particulier les annulations de crédits en cours d'exercice - afsectent la cohérence d'ensemble de la politique de recherche et développement. Le conseil - ne saurait edmettre - que la préparation, par chapitre et par organisme, de telles décisions, n'associe pas étroite le ministère compétent, c'est-à-dire celui de l'industrie et de la recher-

3) Les orientations fondamentales d'une politique scientifique et technique définie par le Parlement et par le Plan doivent être sauvegardées : en garantissant une politique de recrutement et de formation scientifiques dans les organismes et pour les entreprises : en assurant la continuité de l'activité des organismes et laboratoires de recherche en leur fournissant les moyens de s'adapter aux nouvelles technologies; en incitant enfin la reprise de la recherche industrielle.

### Nouveau séisme en Italie

(Suite de la première page.)

Peu après la secousse, deux es de secours, organisées l'une par le ministère de la défense et antre par les pompiers, partaient de Rome vers la région de Frosinome. Des hélicopètres militaires ont aussitôt décollé pour rejoindre les villages isolés par les glissements de terrain et dresser un premier

constat des dégâts. Le ministre de la protection civile, M. Zamberletti, qui se trouvait à Naples, est aussitôt retourné dans la capitale pour coordonner les

Les premières réactions recueillies par les journalistes, sitôt arrivés sur les lieux, concordent pour témoigner de la violence de la seconsse. Ainsi, M. Silvio Antonellio, maire niste de San-Donato-Val-Comino (le village situé à l'épicen-tre), affirme : « Toutes les maisons ont tremblé pendant plusieurs dizaines de secondes. J'avais l'impression que si ça continuait, tout allait s'effondrer, Mais, finalement, il y a eu plus de peur que de mai. Quelques personnes ont été blessées, mais rien de très grave. Mais les déguts au patrimoine immobilier sont assez importants. Il ne sera possible d'en constater

Cette région des Abruzzes touchée par la secousse est une zone à très forte séismicité. Le 13 janvier 1915, à quelques dizaines de kilomètres plus au nord, elle avait été



dévastée par un très violent séa

qui causa 33000 morts et détruisit totalement la ville d'Avezzano. Le séisme du 7 mai a suscité d'autant plus de peur et de préoccu-

Monde du 3 mai). Certains experts, comme Roberto Scarpa, de l'observatoire du Vésuve, interrogés par le Corriere della sera, estiment qu'il y a un lien entre ces deux séismes aussi rapprochés dans le temps, « un effet de «triggering», c'est-à-dire une espèce de réaction en chaîne».

pation que, dix jours auparavant, le 28 avril, un autre tremblement de terre avait touché, à 300 kilomètres

plus au nord, Gubbio en Ombrie (le

Ils affirment qu'il s'agit là d'une véritable reprise de l'activité séis-misque dans toute la région des s, et constatent depuis plusieurs années - qu'une série de séismes à forte intensité, se concentrent dans l'espace et le temps », comme ce fut le cas entre 1698 et 1707. Une époque où se répétèrent de violents tremblements de terre destructeurs.

(Intérim.)

### PHARMACIE classe préparatoire NEURLY ET CEPES 57, min Ch./Latina, 92 Heality, 722.94.94 QUARTIER LATIN CEPES 7,65.08.19 -- everipement expérieur print l'exacte ampleur qu'après exper-

مكذا من الأصل

### L'INAUGURATION DU BARRAGE « ANTI-CRUE » DE LA TAMISE

### Arrêter la mer

Londres. - Arrêter la mer et sauver Londres. Telle est, ni plus mi moins, la fonction de l'étonnant ouvrage d'art qui devait être insuguré, le 8 mai, par la reine Eliza-beth. De conception tout à fait originale et spectaculaire, le barrage anti-crue » de la Tamise devrait, accessoirement, devenir un lien d'attraction plus coura que la tour de Londres, au dire des responsables de l'entreprise, qui n'hésitent pas à

faire de ce nouveau monum

« huitième merveille du monde ».

Maria Director AND TRANSPORTED IN THE WATER

ENERGY IN PROPERTY

MIX HAY

MINE EVEN TON

THE R. O. L. B.

M. HALLY

BANKELWI

Section 1

Property of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

\* 127

AND TRACTOR OF MAIN

Comment of the second

THE STEERS OF THE SHOP

Page 1

CHANGE OF THE STATE

Mario .

PLANCE ...

放起集

CONTROLL .

RANGE OF STREET

MALES WATER

Contraction of

TRACTAL Y

Barrier Co. 25 Cambridge San

Sand in mile

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Tales and the second

Transfer to the

**\*\*\***\*\*\*\*\*

**.** 

441 8

**24.9** # 25 that are se

D407;-- **1**2.3 ₹ **5**5

**秦氏** 

Marie Control

and the second of the first field and a supplied to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

L'Angleterre est en train de sombrer. Cette affirmation ne doit pas être prise au sens figuré. Ce n'est pas l'une de ces stupides méchancetés que l'on échange traditionnellement par « mésentente cordiale » de part et d'autre de la Manche. Ce naufrage est une réalité d'ordre strictement géologique. Tandis que le nord-ouest de la Grande-Bretagne se soulève, le sud-est s'enfonce dans. la mer du Nord de 30 centimètres par siècle. A l'échelle de l'histoire de l'humanité, cette inclinaison est extrêmement rapide. L'Angleterre n'est une île que depuis pen. Il y a seulement huit mille ans, elle était encore rattachée au continent, et l'estuaire du Rhin, dont la Tamise était un affluent, se situait entre Dieppe et Brighton.

### Flux et reflux

Au cours des cent dernières années, le niveau des marées enregistré au pont de Londres a augmenté d'environ 76 centimètres car, de surcroît, le sous-soi de la capitale britannique, constitué d'une couche d'argile tendre, a tendance às'affaisser. Londres est doublement livré aux périls de la mer. Sons certaines conditions météorologiques, indépendamment du mouvement prévisible des marées, des flux venus de l'autre bout de l'Atlantique et s'engouffrant dans le goulot d'étranglement op'est la mer du Nord peuvent provoquer, dans la basse vallée de la Tamise, des inondations catastrophiques. Londres en a connu à De notre correspondant

plusieurs reprises dans le passé, notamment au treizième et au dixseptième siècle, mais plus récemment aussi, en 1928 et 1953, quand des raz de marée ont causé la mort d'une centaine de personnes dans la scule région de Londres. En 1976 et en 1978, les quais de Westminster out été presque submergés. Par chance, la vague est revenue au moment des basses eaux. Mais le danger et sa fréquence augmentent sans cesse.

On estime qu'une superficie de 116 kilomètres carrés, sur laquelle vivent plus d'un million d'habitants, était directement menacée. Le coût d'une nouvelle inondation a été évahué à plus de 3 milliards de livres (36 millions de francs). Il n'était plus possible et suffisant de continuer à surélever les berges comme on Pavait souvent fait auparavant. Aussi, en 1970, a été mis au point le projet de la construction, près de Greenwich, d'un barrage mobile entouré en avai de digues destinées à contenir le flot arrêté. Mobile, parce que le risque ne dure que quelques beures par an et parce que, en temps ordinaire, la circulation fluviale doit rester libre.

Même si le port de Londres a considérablement perdu de son importance et que ses principales installations se trouvent maintenant plus loin à proximité de l'embouchure de la Tamise, trente-six mille navires passent encore chaque amée à Woolwich, l'endroit précis où se dresse le barrage. Il est constitué, sur les 520 mètres qui séparent les deux rives, de dix énormes piliers de béton entre lesquels sont placées des portes métalliques qui, normalement, reposent à plat sur le lit du fleave et peuvent, au moment voulu, se dresser à la verticale en un quart d'heure, sous la poussée de puissants vérins. Chacune des quatre portes centrales est large de 65 mètres, haute de 20 et pese environ 1 300 tonnes.

La solution était audacieuse et elle en donne immédiatement l'impression avec l'architecture étrange des piliers. Ceux-ci sont coiffés d'immenses conques recouvertes de seuilles d'acier inoxydable auf scintillent au soleil, si bien que l'on ne peut manquer d'apercevoir le barrage de très loin en arrivant à Londres par avion.

### Double entreprise de sauvetage

Cette réalisation extraordinaire est l'œuvre et la fierté du Conseil du Grand Londres, qui a organisé de nombreuses festivités pour donner du relief à l'inauguration, d'antant que cette institution, contrôlée par l'opposition travailliste, est désormais menacée de dissolution par le gouvernement de Mme Thatcher. Double entreprise de sauvetage...

Il a fallu très exactement dix ans

pour mener à bien les travaux qui viennent de s'achever et auront coûté près de 450 millions de livres (prix 1982) financés à 75 % par l'Etat. C'est évidemment très cher. mais cela représente à peine le sixième du montant des dégâts d'une seule des inondations redoutées. L'ouvrage était déjà prêt à fonctionner en cas d'urgence depuis le 31 octobre 1982, date à laquelle a eu fieu, avec succès, un premier essai. Une station d'alerte au nord de l'Ecosse permet de prévoir, douze henres à l'avance, une marée exceptionnelle justifiant la fermeture du barrage. Or les experts pensent que, d'ici à l'an 2000, il faudra procéder à cette opération en moyenne deux fois par an. Après la fin du millénaire, la fréquence pourrait aller jusqu'à dix fois. La durée de vie de cet ensemble est prévue pour soixante ans, mais on sait que bien avant cette limite, il faudra avoir envisagé une autre solution pour protéger Londres des effets de son inexorable enfoncement.

FRANCIS CORNU.

### **FOOTBALL**

### **VINGT JOUEURS EN STAGE** A FONT-ROMEU

Michel Hidalgo, directeur des équipes de France de sootball, a communiqué, lundi 7 mai, la liste des vingt joueurs qui prendront part. du 13 au 30 mai, à Font-Romeu, au stage de préparation, en vue du

Cette sélection est la suivante : - Gardiens de buts : Bats, Berge-

roo, Rust;

- Défenseurs : Amoros, Battiston, Bossis, Domergue, Le Roux, Tusseau: - Milieux de terrain : Fernan-

dez, Ferreri, Genghini, Giresse, Platini. Tigana :

- Attaquants : Bellone, Bravo, Lacombe, Rocheteau, Six.

La liste désinitive des vingt iqueurs qui prendront part au championnat d'Éurope sera connue le

2 juin mais, sauf blessures, elle ne devrait pas être différente de celle annoncée le 7 mai.

### LE CHAMPIONNAT EN DIRECT SUR « CANAL PLUS »

La future chaîne de télévision Canal Plus pourra retransmettre en direct un match par journée du championnat de France de football. La signature d'un protocole d'accord a été annoncée par M. Jean Sadoul, président de la Ligue nationale de football, à l'occasion de l'assemblée générale qui réunissait à Monaco les présidents des clubs de première et de deuxième division.

Cet accord deviait permettre aux clubs de percevoir dans un premier temps 6 à 7 millions de francs par an et de revaloriser le tarif des publicités statiques sur les stades sans nuire pour autent aux affluences. Pour son lancement en novembre, Canal Plus ne devrait toucher que deux cent mille abonnés, principalement en région parisienne.

#### JUDO

### La retraite de Thierry Rey

gagner l'été prochain à Los Angeles une nouvelle médaille d'or olympique. Fini la compétition pour le petit phénomène des tatamis français. Au lendemain des championnats d'Europe de Liège, qui ont vu Marc Alexandre s'imposer brillamment chez les mi-legers, la Fédération française de judo (FFJDA) a annoncé que le judoka de Lagny raccrochait son kimono à vingt-quatre ans.

Après avoir été six fois champion de France de 1978 à 1983. d'abord en super-légers puis en mi-légers, champion du monde en 1979, champion olympique en 1980 et champion d'Europe en 1983, il n'a pas accepté d'être à Los Angeles la doublure d'un garcon qui a sagement vécu dans son ombre depuis six ans en attendant sa chance.

Sa décision était prévisible depuis plusieurs semaines : « Je me sens vieux dans mon corps », avait l'habitude de dire, ces derniers mois, Thierry Rey. Depuis 1977, année où il monta pour la première fois sur la plus haute marche d'un podium en gagnant les sélections d'hiver, il s'était constamment fait violence pour être au poids dans sa catégorie.

C'est un jeune inconnu, Pascal Gilbert, qui a, en fait, mis un terme, le 24 mars, à sa carrière :

Thierry Rey ne tentera pas de il lui a barré la route de la finale des championnats de France, Face à cet adversaire ou'il n'attendart pas. Rev ne puisa pas dans ses trésors de hargne pour s'imposer. Après avoir connu le judo des altitudes les plus élevees, il n'arrivait plus à trouver la motivation suffisante pour les objectifs plus communs. Sans ce ressort psychologique, son judo habituellement tranché était

> Conscient de cette évolution depuis son dernier coup d'éclat aux championnats d'Europe 1983, où il avait décroché le titre qui faisait encore défaut à son palmarès, le judoka cigale était devenu fourmi pour préparer son avenir social. Intéresse par le cinéma, il a néanmoins prévu d'ouvrir un centre omnisports à Lagny, avec l'aide financière de

> On pourra regretter cette fin de carrière en queue de poisson qui suit de peu celle d'un autre champion du monde, Bernard Tchoullouyan. Toutefois, c'est en contestant sans cesse ses medleurs représentants que la Fédération de judo a réussi à pérenniser les résultats internationaux des combattants français.

> > ALAIN GIRAUDO.

européen. - Le boxeur français Gilles Elbilia a été déchu de son titre de champion d'Europe des poids welters pour ne pas l'avoir défendu dans les délais prescrits par l'Union européenne de boxe. Cet organisme lui a refusé le délai de trois mois qu'il avait demandé pour pouvoir disputer à Detroit un championnal du monde contre McCrory. Le Britannique Lloyd Honeyghan et

BOXE: Elbilia déchu de son titre l'Italien Gianfranco Rosi se rencontreront pour le titre européen.

> TENNIS : Tulasne qualifié à Hambourg. - Le Français Thierry Tulasne s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis de Hambourg, doté de 250000 dollars, en battant le Suédois Jan Gunnarsson, 1-6, 7-5, 6-1. En revanche. Christophe Freyss a été éliminé par le Tchécoslovaque Libor Pimek, 6-0.



Toshiba ouvre maintenant une usine pour semi-conducteurs en Europe, à Brunswick, RFA.

L'usine nouvellement ouverte à Brunswick fabrique maintenant des CI, LSI et VLS hautement qualifiés suivant une technologie des plus modernes et sur des installations entièrement automatiques. Les CI jouent un rôle décisif comme éléments »star« dans l'industrie électronique. Le développement de la technique des ordinateurs serait inimaginable sans eux. Ils sont nécessités incessamment pour des appareils d'utilisation à domicile et dans les applications industrielles.

Toshiba est universellement en tête dans le domaine de la production des semi-conducteurs. C'est la première entreprise du monde qui reussit à fabriquer en série des arcuits complexes CMOS et LSI/VLSL

Avec le commencement de la production de la nouvelle usine à Brunswick, Toshiba est maintenant à même d'offrir à ses dients des avantages importants:

Livraison plus rapide Car Brunswick est situé 12.000 km plus près que

le Japon. Aide technique renforcée

Non seulement les bureaux de vente, mais aussi l'usine de Brunswick peuvent maintenant répondre à des désirs de dients pour un service technique dans les domaines de l'application, du développement et du contrôle de la qualité.

Service après vente amélioré Un laboratoire d'analyse des défauts complètement équipé est à disposition dans l'usine de Brunswick pour pouvoir traiter le plus rapidement possible les rédamations des dients.

Importation simplifiée

Les produits de Brunswick obtiennent le certificat d'origine CEE. C'est la raison pour laquelle les produits ne sont soumis à aucune restriction d'importation ou d'exportation endéans des états membres de la CEE.

De vastes contrôles de la qualité et de la fiabilité vous garantissent la plus grande sécurité des produits. Ainsi que vous l'êtes habitués de Toshiba.

oshiba Europa L.E. GmbH - Paris Liason Office - Tour de bureaux de Romy 2 · Avenue de General de Gaville · 9318 Rosn / Sous Bois Telephone 1011 855-56 56 · Telev 231 245

Toshiba Seilik, anductor GribH - Grotnan-Steinweg-Strasse 10, D-3300 Brounschweig - TeL (05 31) 31 00 a0 - Teles 952 3a8 Toshiba Europo (I. E.) Ginbi (\* Himm) et Landstrosse 115 \* 4040 Neuss Telephone (0 210)) 15 80 \* Telephone (0 210)) 15 80 \* Telephone (0 210)





RIVOLI/PARLY 2/MONTLHÉRY/GARGES/FLANDRE/BELLE EPINE ROSNY 2/CRETEIL/VILLENEUVE-LA-GARENNE



Prediquez l'anglais à
MALTE
au soleil de la Médierranée

Logament en mines, appartements ou hôtels en bord de mer. Cours pour arbites, cours spéciaux pour jeunes dans des écoles agréée toute l'année.

Brochuse gratuite Club A3 508,94,59 10, nue St-Marc 75002 Para

DU 7 AU 12 MAI 1984

GOURS DES 9 BHV

C'EST AUSSI

CREDIT GRATUIT (Mois)

A PARTIR DE 2000 F D'ACHATS, VERSEMENT 20% COMPTANT.

SUR L'ELECTROMÉNAGER, LA TV, LA HI-FI,

> LE JARDIN (MEUBLES ET MATÉRIELS)

Dans la mesure où le rayon correspondant existe



RIVOLI/PARLY 2/MONTLHÉRY/GARGES/FLANDRE/BELLE EPINE ROSNY 2/CRETEIL/VILLENEUVE-LA-GARENNE



RIVOLI/PARLY 2/MONTLHÉRY/GARGES/FLANDRE/BELLE EPINE

**ROSNY 2/CRETEIL/VILLENEUVE-LA-GARENNE** 

# DÉFENSE

POINT DE VUE

## Les dérives d'une politique

I. - France : on donne le change

Dans une série de deux articles, dont nous commençons cidessons la publication, le chargé de mission du RPR pour les questions de défense, M. Yves Lancien, député de Paris, croit discerner, dans la réorganisation de l'armée de terre, une « dérive » de la politique militaire actuelle qui accentuerait le fossé entre la défense aucléaire du soi national et l'engagement des seules forces classiques françaises au sein de l'alliance.

En matière de défense, la prospective doit s'inscrire dans une démarche persévérante. Les années 70 furent marquées du sceau de la continuité, si elles connurent à leur début un infléchissement des crédits (c'était l'après-mai 68), et par la suite une inflexion des priorités (avec la revalorisation du corps de bataille).

La grande question qui se posait, par conséquent, au début des années 80 était de savoir dans quelle mesure les grandes options des années 60 seraient maintenues avec l'arrivée au pouvoir d'une équipe longtemps opposée à notre doctrine de dissuasion nationale.

La loi de programmation militaire 1984-1988 allait apporter trois grands éléments de réponse :

 Des engagements sur des crédits et, en parallèle, sur des programmes physiques, engagements que nous jugeons insuffisants et surtout aléatoires;

Une référence marquée à la doctrine dite des trois cercles (1), en retrait sur la tendance qui se dessinait en faveur d'une dissuasion plus élargie;
 Une réorganisation du disposi-

tif de l'armée de terre avec la création de la Force d'action rapide (FAR) et de la division Hadès (2), donnant de prime abord le sentiment d'une timide réintégration dans le dispositif de l'OTAN.

Le débat au Parlement, en 1985, sur l'actualisation de la loi de programmation permettra de vérifier les prévisions, à nos yeux bien optimistes, de la seconde partie de la loi (1986-1988), celle-là même qui vise à rétablir un équilibre général après deux premières années plutôt médicres (1984-1985). Alors sonnera l'heure de vérité pour les principanx programmes de nos trois armées, bien sûr, mais plus encore pour le développement et la modernisation de notre force de dissuasion, qui ne peut courir le risque d'être distancée dans la course aux technologies nouvelles

Mais, sans attendre ce grand rendez-vous, il convient d'ores et déjà, à la lumière de données apparues à l'occasion d'une mission récente du Parlement auprès de la In armée et des forces françaises en Allemagne fédérale, de s'interroger sur la signification profonde, au-delà des apparences, de la réorganisation de notre dispositif sur le théâtre européen. L'impression prévaut en effet d'une sorte de dérive par rapport à la théorie orthodoxe des trois cercles telle qu'exposée dans la loi de programmation. Dérive qui accentuerait encore le fossé entre la défense nucléaire de l'Hexagone et l'engagement strictement classique au sein de l'alliance atlantique.

Snivant en effet le tableau qui nous a été présenté il y a quelques semaines à Strasbourg, les deux premiers cercles s'inscrivent délibérément dans la stratégie de dissuasion, cependant que le troisième trouve place dans la stratégie d'action. Or, si le premier cercle est toujours circonscrit à l'Hexagone (avec sa notion de sanctuaire pro-

(1) Le premier cercle est le territoire français « qui constitue l'objet primardial de la défense ». Le second cercle est l'Europe, et notamment l'Europe de l'Ouest, couverte par l'alliance attantique et l'Union de l'Europe occidentale, dans laquelle « un état d'insécurité ou d'hastilité à nos portes aurait les conséquences les plus graves pour notre propre destin national ». Le troisième cercle englobe « les zones où résident nombre de nos ressortissants, celles où sont situés des pays avec qui nous avons des relations particulièremens étroites, des accords de coopération ou des accords de défense, ainsi que les régions essentielles pour nos approvisionnements et nos communications maritipees », — (NDLR.)

(2) La division Hadès, constituée après 1992, sera équipée de missiles nucléaires tactiques, montés en double affût de tir sur des camions banalisés et capables de porter une charge nucléaire à plus de 400 kilomètres de distance.

par YVES LANCIEN (\*)

tégé par la force nationale stratégique), le deuxième cercle a subi en un an une très sensible contraction : donné dans la loi de programmation comme recouvrant le théâtre européen hors Hexagone, il se réduit désormais aux approches de l'Hexagone, justiciable de l'intervention de notre armement nucléaire tactique en liaison avec la la armée.

Dès lors, le troisième cercle, encore donné il v a peu comme correspondant aux interventions hors zone (extérieures à l'Europe), englobe-t-il désormais l'essentiel du territoire de nos alliés européens (« approches » de l'Hexagone exclues). En sorte que l'éventuel engagement de nos forces d'action rapide, très en avant, aux côtés des alliés, exclut formellement le recours à l'arme nucléaire tactique Là où certains, par conséquent, pré-conisent une dissuasion très élargie (aux frontières de la République fédérale), là où la doctrine traditionnelle visait, quant à elle, à maintenir l'incertitude, par référence à la notion d'e intérêts vitaux », nous voici donc très discrètement ramenés à une conception de la dissuasion plus strictement hexagonale.

Il est vrai que la perspective d'un engagement précoce de la FAR, même s'il ne peut s'agir que d'une partie de cette grande unité, celle rapidement disponible, est bien reçue par nos partenaires, qui y voient un signe tangible de solid rité. Sans doute leur est-il appara moins clairement que le gros de nos forces (la I= armée) verrait privilégier dans le nouveau schéma sa mis-sion dans le cadre de la stratégie de dissussion (deuxième cercle), puisqu'il est clairement dit que son allié ne pourrait être que limité dansson obiet et dans le temps, afin de lui permettre à tout moment de tenir sa place an cœur de la dissussion, aux approches de l'Hexagone.

A bien considérer pourtant les nouvelles structures du commandement et la nouvelle répartition des moyens, on saisit mieux cette nouvelle articulation du dispositif : d'un côté la FAR, à laquelle sont rattachés les moyens d'une grande mobilité offensive (hélicoptères notam-

(\*) Député RPR de Paris, chargé de mission pour la défense au RPR. ment), de l'autre la I<sup>ns</sup> armée, amputée d'une bonne partie de ses hélicoptères (soixante hélicoptères antichars et quarante-quatre hélicoptères de manœuvre au moins) et de ses éléments blindés de reconnaissance (trente-six AMX-10 RC au lieu de quatre-vingt-seize), mais renforcée par contre en éléments d'infanterie et d'artillerie au détriment du nombre de ses divisions blindées, en bref davantage vouée à

si l'on considère par ailleurs que le regroupement au sein de la division Hadès de notre armement nucléaire tactique (ANT) pourrait tout aussi bien signifier une mise en œuvre à quelque 300 kilomètres en arrière de nos frontières, on retrouve un schéma cohérent avec la nouvelle théorie des trois cercles.

La Is armée, couplée avec la division Hades, assurerait ainsi au contact l'acquisition des objectifs, bien aléatoire en RDA ou en Tchécoslovaquie!

Deux forces pour deux batailles, tel paraît être en définitive le concept retenu qui pourrait alimenter un peu plus le sentiment récemment exprimé par certains responsables ouest-allemands : « Tandis que la RFA se battra pour vous en première ligne, la France se battra surtout pour elle » ; ou encore : « L'arme nucléaire tactique américaine est déployée pour défendre l'Allemagne, tandis que l'ANT française défendrait essentiellement l'Hexagone. »

En conclusion, si un consensus demeure très fort en France sur un certain nombre de principes, les opinions divergent, par contre, quant à une conception trop restrictive de l'engagement de nos forces, et notamment de notre armement mucléaire tactique, qu'il convient, en toute hypothèse, de doter rapidement de l'arme neutronique.

Face à une menace plus précise, et afin de conjurer tout risque de découplage, l'heure nous paraît plus que jamais à la prise en compte de la communauté de destin des nations de l'Europe de l'Ouest.

Prochain article :

ÓTAN : ON CHANGE LA DONNE

# La Force d'action rapide est un outil militaire destiné à marquer la solidarité de la France envers l'alliance

### reconnaît le chef d'état-major des armées

La Force d'action rapide (FAR), en cours de création dans l'armée de terre, est un outil militaire destiné à marquer, de façon plus concrète, la solidarité de la France envers l'alliance atlantique. C'est la substance des propos du chef d'étatmajor des armées, le général Jeannou Lacaze, devant les auditeurs du Centre des hautes études de l'armoment, que rapporte la revue officielle l'Armement dans son dernier

Forte de 47 000 hommes lorsqu'elle sera définitivement formée, la FAR est une unité interarmes, actuellement commandée par le général de corps d'armée Gilbert Forray, qui sera essentiellement vouée, en Europe, aux combats antichars grâce à ses hélicoptères et à son infanterie spécialisée, et, outremer, aux missions d'intervention ou d'assistance extérieure.

La France est un partenaire fidèle et loyal dans l'alliance, a expliqué le général Lacaze, avant de constater que ses forces, « en raison de leur implantation géographique et d'un certain manque de mobilité, en particulter logistique», n'étaient pas, jusqu'à présent, en mesure d'intervenir rapidement aux côtés des alliés. Analysant le rôle de la FAR, « qui constitue l'un des éléments novateurs de la réorganisation de l'armée de terre», le chef d'étai-major, qui aura cette unité sous ses ordres en temps de crise, a alors explicité la mission de la FAR.

« En vue de marquer d'une façon plus concrète notre solidarité envers l'alliance, le gouvernement a pris la décision de se doter d'un outil polyvalent, signifiant sa volonté de pouvoir engager en Europe, en temps de crise ou de conflit, des moyens classiques à l'endroit et au moment choisis, pour contribuer à un éventuel rétablissement de la cohésion du dispositif de l'alliance, sans que cela signifie, en aucune manière, la prise de responsabilité d'un « cré-

La Force d'action rapide (FAR), neau » dès le temps de paix, ou un recours de création dans l'armée de retour dans l'organisation intéerre, est un outil militaire destiné à grée » de l'OTAN.

Le général Lacaze fait allusion au fait que, à la différence des forces françaises, qui sont en deuxième échelon plus en arrière, les unités ouest-allemandes, néerlandaises, belges, britanniques, américaines, canadiennes et danoises, appartenant à la structure intégrée de l'OTAN, occupent, dès le temps de paix, un « créneau » du dispositif allié en Allemagne fédérale, face à la République démocratique allemande et à la Tchécoslovaquie.

-S'il est impératif de définir avec précision le rôle de cette nouvelle composante, a ajouté le chef d'état-major des armées, il convient également de dire ce qu'elle n'est pas. La force, compte tenu de sa logistique et de ses moyens de transmissions allégés et de la nature de ses appuis, n'a pas la capacité de prendre à son compte un ennemi menaçant nos frontières sur une direction stratégique. On ne peut donc la créditer d'une capacité de combat identique à celle d'un corps d'armée.

Le général Lacaze explique, cependant, que la capacité de la FAR « de pouvoir intervenir vite et loin aux côtés des alliés (...) montre à l'agresseur qu'il encourt désormais le risque d'affronter très tôt les forces d'un pays nucléaire qui a l'autonomie entière de ses décisions. Cet aspect aléatoire de l'affrontement ajoute un nouvel élément d'incertitude dans l'analyse stratégique adverse et renforce ainsi la dissuasion d'ensemble».

Le général Lacaze conclut que, pour l'agresseur éventuel, qui se trouve placé devant plusieurs décideurs, la stratégie nucléaire indépendante de la France contribue au renforcement de la dissuasion de l'alliance ».

••• LE MONDE - Mercredi 9 mai 1984 - Page 15

## INFORMATIONS « SERVICES » CARNET DU Monde

## itique mge

Care to the Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic EMPLOYEE STATES the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s A RESIDENCE OF STATE Secretary of the second And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t Control of the second A second district the second

A SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T Comments of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s the transfer of Same and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state 11.1 Figure 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and Bearing on the second Commercial Contraction Mark Bross and Thomas

(機能・ 権力では、 1970年) ・ 関連を展示し、 1970年) Many that is the time the same The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Marie Control of the 機能を発表した。 機能を発表したという。 では、対象を対象となった。 | 「「「」」 **阿拉拉 建**存4000 Common Color 裁 法警 Section 1 Market And 

#MISH OF STATE Branches of the Street W day a (**1** € 1 € 1 See See Miles & Comment 44 - · THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P 

OTAY: **CHANCE** LA DONNE

t um outil militaire with de la France \*\*

When des armaes 「affire」 miles ・ Table 1 a fire **Me** 

**1985** 

**企** 

A Warren Test New Assessment of the and in the con-Markey o 🏈 🚈 🛷 -Estate - n-" -Manual Co. A 35. **(1)** 

**8** € € €

¥....

A Park

A 18 18 18 18

. L.

W. LEWIS . . . ---The state of the **₩** 1000 شوروا الم A CONTRACTOR Section 1 N# 4 1. Marin and against and a April 197 117 MARTINE AND -at ... . garan s garan -Kinding Property (37-6) (40)

me in Med ....

# Survivre en banlieue

### Ces deux-là n'ont pes froid. Une première manifestation aux yeux. Partent d'un postulat est prévue en 1985. L'espect — le centre de gravité s'est — sevant sera souligné par la pré-

déplacé de la ville vers la périphérie, - ils ont bâti leur asso- Des films - fiction ou reportage ciation — Cosmopolizones — sur les barliauss seront pro-comme on monte une société. Le jetés. Ces hommes de théêtre temps de réunir les fonds et de distinguent recherche, travail de mettre sur orbite un projet gran-diose : un festival international des banfieues oui doit áclater en apothéose en 1989. Le but atteint, ils se saborderont. Leur capital-idées, ils le dévoi-

lent dens un texte-manifeste qui claque comme drapeau au vent. Murmure, grondement, la ban-lieue défile : «Au-delà des murs, la zone. Au-detà des fossés, les marécages, les terres inondables... le no man's land qui n'appartient à personne... Rêve bucolique du prolétaire urbain. La parcelle, le jardin, la cabane... « Ceinture verte »... Territoire des migrants, des métèques... Pavilion du «rital», «lèpre pavillonnaire ». Bantieue « déversoir » de la pauvreté des villes, résistance, prise de conscience sociale et politique. « Ceinture.- rouge ». Décharge, bidonville, Désocialisation, urbanisation et nouvelles règles de socialisation... Territoire tellurique des mille cultures... où s'invente le futur. »

Il passe un courant dans cette prose là? Dame! Ce n'est pas pour rien qu'ils furent l'un -M. Lev Bogdan - directeur artistique, l'autre - M. Marc Delanne directeur technique du Festival de Nancy.

L'idée du festival leur vient, dit M. Delanne, à la lecture d'une publication du Monde : vingtquatre enquêtes réalisées par des collaborateurs du journal dans vingt-quatre mégapoles et rassamblées dans un ouvrage édité chez Fayard sous le titre. Cités géantes. Et d'une constatation: les festivals s'essouffient, les lieux dynamiques, aujourd'hui, sont situés à la périphérie des villes, dans cette zone tampon, ce «sas de passage entre la campagne et la ville» ou est la banlieue.

«Visions», dira le sceptique. Pas si súr. Pistes à partir des quelles leur tésseu d'architectes, d'urbanistes, mais aussi d'avocats, d'universitaires, de socioloques, d'ethnologues, d'artistes. va quadriller la planète. Pour étudier les cultures parallèles, les modes de vie nouveaux, créer des filières, vérifier les informations, nouer des contacts, rapporter des subventions. M. Bogdan insiste sur l'importance de la prospection qui doit relativiser et redynamiser la notion de banlieues, inventorier ce qu'elles sécrètent comme cultures, fangages, contre-pouvoirs. Les travaux seront recensés dans une banque de données at une publication régulière, support d'un discours interzones.

ANCIENS DU SCOUTISME. - Le LE JARDINIER EST UNE FEMME. rassemblement national de l'Association des anciens éclaireurs et áctaire mas de France sura lieu los 2 et 3 kuin, au conservatoire régionai de musique, chant et danse traditionnels de Ploemeur, près de Lorient.

\* Reaseignaments auprès du pré-sident national, M. Emile Guillen, 15, rue Brown-Séquard, 75815

COURS DE FRANÇAIS ET DE MANDARIN. - L'association Sorbonne chinoise, qui vient de se créer, veut favoriser les échanges culturels entre la communauté chinoise de France et la société française. Dans ce but, elle donne tance administrative aux Chinois et des cours de mandarin auxquels les Français peuvent également s'inscrire. Des expositions, repré-sentations théâtrales, concerts, sont prévus.

\* Association Serbonne chiuoise, 16, rue Damphine, 75006 Paris (joindre une enveloppe timbrée pour la réponse).

EXEMPLES A SUIVRE. - La municipalité de Clermont-Ferrand et un collectif d'associations de handicapés ont réalisé, à l'intention de ces derniers, un « Guide d'accessibilité » à la plupart des services administratifs, lieux publics, médecins, spécialistes divers, etc., de cette ville. Une quarantaine de stationnements ont été réservés aux handicapés, mesure qui serait inefficace si les véhicules des usagers insoliciants - il en existe n'étaient mis en fourrière. Ces stationnements réservés et les cheminements accessibles figurent sur des plans en couleur qui ont été diffusés aux handicapés.

Quand on yeut... \* Centre régional pour la jeu-neuse insdaptée en Auvergne, 10, rue André-Moinier, 63000 Clermont-Ferrand Tel : (73) 37-25-52

# est prévue en 1985. L'aspect sance de spécialistes mondiaux.

#### Une ville au-dessus de la ville

réflexion et « mise en représenta-

Sur ce point, on peut leur faire confiance. Ils envisagent des opérations spectaculaires : faire morceau de ville - provocation. mais aussi occasion de rêver à d'autres conditions de vie. Tout aussi déroutant : tramer des itinéraires au laser en dégageant des lignes de force imaginaires ou réelles, dessinant, per exem-ple, une ville au-dessus de la ville; envelopper un bătiment à la manière de Christo: retransmettre simultanément un débat par satellite entre Bettelheim et Ivan illich; interroger Henri Lefebyre sur ses expériences pédagogi-ques dans la bentieue de Mexico. concours de beauté des véhicutes, présenter des recortaces sur le sport en banlieue, etc.

Ces frommes de communication - M. Booden est directeur des programmes à TSF 93, radio soutenue par le conseil général de Saine-Saint-Denis - ne. craignent-ils pas qu'on leur vole leurs idées ? « Non : si on nous les prend, nous en aurons de meilleuras encore ».

Le prologue de 1985 devrait avoir une suite en 1987 et la station finale, en 1989, aurait pour thème les « mutants ». Ce sont là des pistes que le travail de recherche confirmera ou infirmera. « En tout état de cause, note M. Delanne, les bantieues sont le problème maieur des années à venir nour les politiques comme pour la société dans le monde entier».

S'agissant des immigrés, cet gnet, héros de Laisse béton, est optimista : c'On barie de la première génération, de la seconde, il n'y aura pas de troisième. Il y aura des mutants > Bantieues maîtrisées ou non, chettos où les êtres humains s'organisent pour survivre, comme à Varsovie nier, dans les camps palestiniens, les las autourd'hus *e Face a*u phénomène de survie, les gens font preuve d'une imagination fantastique, ils vivent avec la vie au ventre », admire M. Delanne.

DANIELLE TRAMARD.

\* Cosmopolizones, 16, rue du Faubourg-du-temple, 75011 Paris. Tél.: 700-90-97. Cosmopolizones sera l'invité de Radio 1901-Cité 96 (92,80 FM) mardi 8 et mercred 9 mai à 19 h 30.

- Le centre Retravailler en liede-France organise, pour des femmes de vingt-cinq à querente deux ans souhaitant travailler en plein sir, un stage d'horticulture préparant au concours de jardinier de la Vale de Paris, Ce stage aura lieu du 4 juin 1984 à fin mai 1985. Epreuves de sélection les 9, 10 et

11 mai. \* Retravailler, 34, rue Balard, 75015 Paris. Tél.; 558-23-09.

MAISONS D'ACCUEIL. - La Fédération nationale des associations familiales de maisons d'accueil (FNAFMA) étudiera les conditions d'un véritable tourisme populaire auront lieu, les 12 et 13 mai, à Dourdan (Essonne).

\* FNAFMA, 10, rue du Delta, 75009 Paris. Tél.: 285-39-13/52.

RÉNOVATION. - La ieune associa tion de quartier Nantes-Pont de Flandre à Paris (le Monde du 15 janvier) développe ses initiatives. L'élargissement de la rue de Flandre étant décidé, elle vient d'interroger les habitants sur l'aménagement de leur quartier Vendredi 11 mai à 16 h 30, au restaurant Larosa, 26 rue de Nantes, elle présentera aux associations et aux élus les résultats de son référendum et en remettra les résulats au commissaireenquêteur de la ZAC.

\* Association de quartier antes-Pont de Flandre, 20, rue de Nantes, 75019 Paris.

PEINTURES RÉCENTES KIMURA

10 avril - 12 mai 1984 ART YOMBURE 5. quei Conti, Paris (6º) 326-15-36

### \_VIE ASSOCIATIVE \_\_\_\_\_ MOTS CROISÉS-

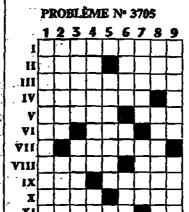

HORIZONTALEMENT I. Il vone à son prochain une passion par trop dévorante. - II. C'est la petite qui tient la plus grande place. Animal à part. - III. Son interruption paralyse le progrès quand celui-ci est en marche. - IV. Le paravent du couard. -V. Barbai ou coupai la barbe. Sète pour Troyes. - VI. Personnel. Flotte à proximité du berceau de l'amiral Brust Note. - VII. Ceinture. -VIII. Pli ou ramassage de plis. Grecque. - IX. Elément d'un cycle. Fait preuve d'énergie après avoir été pompé. – X. Vase de Chambre. Même supérieure, elle a fait vœu d'humilité. – XI. Surcharge. Prépo-

### **VERTICALEMENT**

1. Emprunte de présérence les portes dérobées. - 2. Grosse tête passant en vedette sur les ondes. Ce que fit Cain devenu fratricide. -3. On ne tire dessus qu'après avoir fait feu. Narine de certaines espèces marines. - 4. Temps consacré à l'ave pour purifier son âme. Participe passé. - 5. Leur tour augmente à l'approche du terme. - 6. Campagne arabique souvent aréique. Article. Voie nordique pour trains de hois. - 7. Hautes demeures royales. Pied forestier homonyme d'un pied viticole. - 8. Il est toujours scabreux de répondre en son nom. Canal du rein. - 9. Monument construit en l'honneur d'un prince. Lieu de culture des huitres en Gironde et de culture générale partout ailleurs.

#### Solution du problème nº 3704 Horizontalement

L Canebière. - II. Amériques. ~ III. Nos. Ebène. - IV. Tu. Braser. - V. Irréel. Si. - VI. Ne. -VII. Eugénisme. - VIII. Fiole. -IX. Tiédeur. - X. Ubac. Lu. - XI. Musée. Set. Verticalement

1. Cantine. Hum. - 2. Amoureux. Bu. - 3. Nés. Tas. - 4. Er. Bénéfice. - 5. Bière. Nie. - 6. Iqbal. Iode. - 7. Eues. Isle. - 8. Rênes. Meule. – 9. Esérine. Rut. GUY BROUTY.

#### PARIS EN VISITES **JEUDI 10 MAI**

«Le Marais», 12 h 15, place des Vosges, M™ Senant. Les orphelins apprentis >. 15 heures, 40, rue La Fontaine,

- La montagne Sainte-Geneviève ». 15 heures, devant Saint-Etjenne-du-Mont M= Dubesme.

« Hôtel des archevêques de Sens », 15 heures, 1, rue du Figuier, M= Legré-

geois (Caisse nationale des monuments historiques). «Le Palais de justice», 15 heures, métro Cité (B. Czarny).

### CONFÉRENCES-

17 b 30 : 18, rue de Varenne, MM. P. Laroque et P. Mouton: « La crise de l'État-protecteur et l'avenir des politiques sociales » (Futuribles).

### MĚTĚOROLOGIE-

### PRÉVISIONS POUR LA JOURNÉE DU 9 MAI 1984

sobérique, réduite au niveau de la mer, était de 1023,6 millibars, son 767 milli-Tendance : légère hausse. Température : 5 degrés sous abri. Humidité: 82%.

Au sommet de la tour Eiffel, vent de nord à nord-est soufflant de 35 à 40 kilomètres/heure. Minimum de température cette nuit : 4.3 degrés. Les températures extrêmes de la journée d'hier : minimum

Bassin parisien et Normandie mardi après-midi : un temps frais avec du vent de nord-est assez fort, mais un temps plusés ensoleillé malgré de forts pas-

A Paris-Montgouris la pression atmo-sages nuagenx en matinée. Les passages nuageux, toutefois, resteront plus abon-dants sur le nord de nos régions; des averses pourront se produire en Picardie et au nord de la Champagne.

Températures maximales prévues : de 14 à 15 degrés, 12 à 13 degrés sur les côtes de la Manche. Pour mercredi, à nouveau une nuit et

une matinée fraîches avec de petites gelées dans l'intérieur. Des formations brumenses se dissiperent en mannée; il fera beau ensuite mais avec un ciel nuageux près de la Manche. Températures maximales en légère hausse avec du vent de nord-est.

(Le relevé des températures ne nous est pas parvenu.)

### EN BREF -

### **AUX INVALIDES**

L'ARMISTICE AVEC PANACHE. -A l'occasion de l'anniversaire de l'armistice de 1945, un grand film exclusif sur la seconde guerre mondiale, d'une durée de près de quatre heures, sera projeté en permanence, mardi 8 mai de 10 heures à 18 heures, dans la salle de cinéma du Musée de l'armée, à l'Hôtel national des Invalides à Paris (7°). A 17 heures, le Requiem pour

voix d'hommes, de Cherubini, sera interprété à l'église Saint-Louis-des-Invalides par l'orchestre symphonique de la Garde républicaine et les chœurs de l'armée francaise.

A 22 h 30, « Ombres de Gloire », spectacle son et lumière, sera présenté comme chaque soir, dans la cour d'honneur des inva-

★ Renseignements: 555-92-30.

### **ENFANTS**

LE PARRAINAGE. - Le Centre francais de protection de l'enfance (CFPE) recherche, à Paris et en région parisienne, des familles prêtes à parrainer des enfants d'age scolaire placés dans des maisons d'enfants. Il s'agit de nouer des liens affectifs avec eux en les accueillant réqulièrement pendant les week-ends et, éventuellement, une partie des vacances scolaires. Le parrainage est une action bénévole, partielle et durable qui suppose disponibi lité, tolérance et compréhension.

\* CFPE, 97, boulevard Berthier, 75017 Paris, tél. : 380-26-53.

MODE

LES CRÉATEURS DE DEMAIN AU PRINTEMPS. - La troisième Coupe Printemps du jeune créa-

teur, sous la présidence d'Anne-Marie Beretta pour la femme, et de Nino Cerruti pour l'homme, vient d'être décernée, par un jury de journalistes, à Gaby Unsinn, du Cours Bercot, qui travaille les matières enroulées en bandelettes, et à Patrick Jedrowski d'Esmod, sur un thème architectural cohérent et mûr. Les deux gagnants verront leurs modèles réalisés à l'automne par le grand magasin, où ils effectueront un stage dans le bureau de style. Ouvert pour la première fois à l'ameublement, sous la présidence de Philippe Stark, le prix est revenu récompenser deux élèves de l'école Camondo : Stéobane Aslanian, pour une table à piètement en grillage de caddy, et Frédéric Hoffmann pour une table à jeux. - N. M.S.

### UN GUIDE PRATIQUE

MONTER UN SPECTACLE. - L'Office départemental d'action cultu-relle du Calvados (ODACC) vient de publier un Guide pratique des créateurs et organisateurs de spectacles dans le département du Calvados et la région. D'une présentation agréable et raffinée, ce guide de 262 pages se présente comme un inventaire détaillé des organisateurs de spectacles (avec description des salles), des créateurs et des organismes pouvant apporter une aide technique et financière. Se diffusion hors de Rassa-Normandie se justifie du fait de l'insertion de nombreuses pages de réflexions, d'informations et de services (conseils pour bien organiser un spectacle).

★ 45 F (frais de port : 13 F) an-près de l'ODACC, 28, rue Jean-Endes, 14300 Caen.

### PHOTOCOPIE COULEUR SUR PAPIER ORDINAIRE / PAPIER PHOTO - REDUCTION / AGRANDISSEMENT

ンムビッグ・ 75, RUE BAYEN 75017 PARIS - TEL. 572.41.46+

- On nous prie d'annoncer le rappel à Dieu, le 5 mai 1984, dans sa quaire-

Décès |

vingt-quatrième année, de

François AUDOLLENT. chevalier de la Légion d'honneur

De la part de Marie-Thérèse Audolient

née Brault, son épouse, Pierre et Dominique Andollent-Montgollier, Marie-Chantal et Gabriel Dechancé, Annick Audollent, Catherine Audollent, Nicole et Pierre Prié. Sabine et Pierre Conderc.

Suzanne et Jean Gillet. Patrice et Monique Audollent-Baillenl Andollent-Henry, ses enfants.

Béntrice, Geneviève, Agnès et Jérôme Audolient, Emmanuel Dechance. Olivier, Isabelle et Estelle Couderc

Bruno, Anne, Christine et Benoit Gil-Cécile, Mathieu, Sophie et Claire

Charlotte. Clotikle et Jean-Bantiste ses petits-enfants.

M™ François Bertrand, · M. et M= Robert Ricard, Le colonel et M= André Briere, M™ Corpechot, ses sœurs, beaux-frères, et belles-sœurs,

Mademoiselle Buscemi.

La cérémonie religieuse aura lieu, le mercredi 9 mai 1984, à 14 heures, en l'église de la Sainte-Trinité (place d'Estienne-d'Orves, 75009 Paris), suivie de l'inhumation au cimetière Montmar

Cet avis tient lieu de faire-part. 41, rue La Bruyère,

- M™ Rosy Braun,

ses frères et sœurs.

son épouse, M. et M= Jacques Rotenberg, M. et M= Marcel Goldmann,

ses enfants, M. et M∝ Gérard Taïeb

et leurs enfants, M. et M= Claude Rotenberg, M. et M= Denis Goldmann, Maxime et Frédérick Goldmann, es petits et arrière-petits-enfants,

Et toute sa famille en Israël, ont la douleur de faire part du décès de

M. Elie BRAUN. président d'honneur de la communauté israélite de Reims,

survenu le 6 mai 1984, dans sa soixantedix-neuvième année.

Le Castel-Joli. 31, allée de l'Ermitage, 93340 Le Raincy.

On nous prie d'annoncer le décès ubit, survenu dans sa soixantetroisième année, de

> Pierre CAUTENET, ancien enseignant.

De la part de Son épouse, née A. Lopez, Ses filles et Jean-Marc, Se sœur, sa famille et ses amis, unis dans une profonde tristesse.

Les obsèques ont eu lieu à Calmoutier (Haute-Saone), le 16 avril 1984.

Calmoutier, 70000 Vescul. 

M. Frédéric Chambon, son fils, M= Régine Girandeau,

M. Jean-Christian Giraudeau, M. et M= Alain Couturier

et leurs enfants, M. et Mr. Jean-Pierre Daval, ion beau-frère et sa belle-sœur. Ses collègues et amis, ont la douleur de faire part du décès de

M. Jacques CHAMBON. artiste musicien, orchestre de Paris. professeur au conservatoire national de musique de Lvon.

survenu brutalement le 4 mai 1984 dans

Les obsèques auront lieu en l'église Saint-Bruno de Bordeaux (Gironde). Cet avis tient lieu de faire-part.

15, rue Péciet, 75015 Paris.

[Né à Bordeaux le 23 mai 1931, Jacques Chambon, après ses classes eu Conservatuire, participe à de nombreux concerts de musique de chambre, en particulier avec l'orchestre de Jean-françois Poillard, et il est engagé à l'Orchestre de Paris, comme hautbolisse soliere ore de Paris, comme i constitution en 1967.)

ROBLOT s. A.

522-27-22

ORGANISATION D'ORSÉQUES

- On nous prie d'annoncer le décès

M. Lucien CLOSTRE docteur en droit. président de tribunal honoraire

survenu à Paris, le 1º mai 1984, dans sa quatre-vingt-deuxième année.

dredi 11 mai, à 8 h 30, en l'église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 9 rue du Docteur-Roux (75015). L'inhumation aura lieu le 11 mai, à

9 h 45, au cimetière de Passy, rue du Commandant-Schloesing (mêtro Trocadėro, 75016). - M™ Françoise Contamin,

son épouse, M. et M™ Emmanuel Contamin

sa mère. Mª Marie Contamin.

soixante-deux ans.

Antoine, François, Bénédicte, Armelle et Laurent Contamin, ses enfants, M= Louis Contamin,

SZ SCEUT. ont la tristesse d'annoncer le retour à

professeur François CONTAMIN.

médecin de l'hôpital Saint-Antoine. survenu le samedi 5 mai 1984, à l'âge de

Les obsèques auront lieu le jeudi 10 mai, à 10 h 30, en l'église Notre-Dame-de-Grâce de Passy, à Paris-16, et seront suivies de l'inhumation à Boissy-Maugis (Orne), le même jour, à

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. Léon Davous, M. et M= Philippe Davous, et leurs enfants, M. Jean Dayous

et ses enfants, M. et M= Patrick Davon et leurs enfants. M<sup>ac</sup> Claude Schmidlin, Les familles Davous, Schmidlin, Duval, Truelle et Deguillaume,

ont la douleur de faire part du décès de

Mª Léon DAVOUS, née Anne-Marie Schmidlin

survenu le 5 mai 1984, dans sa soixante-Les obsèques scront célébrées, dans la plus stricte intimité familiale, en l'église Saint-Pierre d'Uzerche, le mercredi

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ni fleurs ni couronnes.

9 mai. à 15 h 30.

16, square de l'Alboni, 75016 Paris.

9, route d'Eyburie, 19140 Uzerche. - M≃ Honorê-Demizel,

Ses petits-enfants et arrière-Et toute la famille,

M<sup>no</sup> Augustin DEMIZEL, néc Eugénie Bailleul, professeur d'éducation artistique honoraire, présidente bonoraire de la Société des amis arts et culture, vice-présidente honoraire de la Fédération artistique du Pas-de-Calais

ont la douleur de faire part du décès de

de la Commission départementale des monuments historiques, survenu à Boulogne-sur-Mer, le 5 mai 1984, dans sa quatre-vingt-troisième Ses obsèques seront célébrées, le

membre correspondant

jeudi 10 mai, en l'église Saint-Nicolas de Boulogne-sur-Mer, à 10 h 30. Cet avis tient lieu de faire-part.

Building D, quai Gambetta, 62200 Boulogne-sur-Mer. - M= Marcel Guigou, M. a. M= Jean-Louis Guigou. MM. Vincent, Paul, Bernard Guigou, et leurs épouses

Marcel GUIGOU.

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité, le 7 mai 1984, à Apr (Vaucluse).

font part du décès de leur époux et père,

- M. le pasteur et M= Philippe M. le pasteur et M= Jean Seigneur,

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. et M= François Morel, M. et M= Etienne Morel, leurs enfants et petits-enfants. Min Jacqueline Mayniel, ont la tristesse de faire part du décès de

M= Elie MOREL. née Marguerite Mayniel,

rappelée à Dieu, le 25 avril 1984, dans

sa quatre-vingt-dixième année. Communications diverses - Sur le thème : - la Grande-

Bretagne et la Communauté européenne », la baronne Elles, membre de la Chambre des lords et du Parlement européen, animera une conférence-débat, organisée par le club Perspec-tives et Réalités de Neuilly-Puteaux, le 10 mai, à 20 h 30, au Petit-Chèzy, 4, rue de Chezy, 92200 Neuilly-sur-Seine. (Participation aux frais: 10 F par per-



A Clermont-Ferrand

### Fin de la « monoculture Michelin » et « dégraissage en douceur »

Clermont-Ferrand. - L'annonce, le 19 avril, des mesures de réduction d'effectif, n'a pas changé l'atmosphère de la place des Carmes, cœur des usines Michelin. Le calme est apparent. Clermont-Ferrand s'émeut en silence, alors que 100 kilomètres de là, Montluçon semble monter la garde autour de Dunlop, prêt à s'enflammer à nouveau si la saignée pratiquée par Sumitomo - 1300 ouvriers sur le tapis - ne se trouve à terme coagulée par les effets du pôle de conver-

A dire vrai, la tiédeur clermontoise n'a rien d'étonnant. Elle est traditionnelle et domine la paysage psy-chosocial de la ville. Près d'un siècle de paternalisme a façonné un pro-fond consensus entra la famille Michelin et les générations d'ouvriers-paysans, les « Bibs » (1), dont on dit facilement qu'ils » sen-tent le caoutchouc ». François Michelin n'est sans doute plus « Dieu le père », mais ses prédécesseurs l'ont été, et il reste de cet attachement la façon de le désigner res-pectueusement dans les ateliers par Monsieur François ..

Clermont-Ferrand a prospéré autour de Michelin. Comment pourrait-elle se faire subitement à l'idée de ne plus pouvoir compter uniquement sur le géant du pneuma-

Hors l'histoire des relations sociales, deux autres raisons expliquent cette quiétude qui recouvre en réalité de grosses interrogations. sans qu'elles s'expriment dans la rue. Premier point : les modalités, organisées ou non, de l'annonce des mesures ont réduit la portée du choc. La veille même du fameux 19 avril, on parlait avec insistance de 7000 licenciements. Aussi constatait-on comme un sentiment de soulagement le lendemain, en apprenant que 3 520 personnes se trouvaient en fait concernées dans l'agglomération. Aujourd'hui, souligne t-on dans les usines, l'heure est à la réflexion : chacun attend d'en

De notre correspondant Deuxième point : le contenu des

mesures, qui ne prendront effet qu'en 1985. Elles ue s'avèrent pas traumatisantes ( le Monde du 21 avril) et beaucoup de travailleurs de la production sont intéressés par la convention FNE que Michelin améliorerait, par ses fonds propres. Sans le formuler aussi précisément, les leaders syndicaux estiment que le coup a été finement joué. A la CGT, on parle de « casse à visage humain, si l'on peut dire. A la CFDT, même ton : Les départs volontaires, c'est rassurant, Michelin saigne les usines de Clermont en

Rude continuité pour l'économie locale. Le terrain du recui de l'emploi chez Michelin est labouré depuis 1980 avec rigueur, puisque les effectifs sont passés de 29 908 à 25 866 en 1983. Au train prévu, la firme aura « dégraissé » en six ans 30 % de son personnel initial, soit près de 9 000 salariés.

Au-delà de leur insistance à souli-gner qu'il n'y a pas de sureffectifs comme le fait valoir la direction, les syndicats interrogent : • Pourquoi les usines de Clermont-Ferrand sont-elles les plus touchées? • Ce sujet est rapidement venu à la sur-face des discussions à travers la ville, et d'aucuns échafaudent des hypothèses, dont la plus répandue est que Michelin pourrait transformer à terme le site clermontois en centre de recherches. Si peu d'éléments viennent étayer cette appréciation, elle témoigne des vives craintes ressenties en particulier dans le secteur du commerce et, bien sûr, dans celui de la soustraitance au niveau des 638 fournisseurs installés dans le Puy-de-Dôme.

1 = 3

L'ampleur des effets reste à établir, mais, déjà, les interlocuteurs régionaux s'entendent pour estimer qu'un emploi productif chez Michelin induit deux à trois emplois hors de l'entreprise. - Il faut bien dix ans

SNEF

**EMPRUNTS MAI 1984** 

2,5 MILLIARDS DE FRANCS

**OBLIGATIONS DE 5.000 F** 

Emprunt à taux variable :

Montant: 1,25 milliard de francs

Taux d'intérêt annuel : Egal à la moyenne arithmétique des taux

moyens mensuels de rendement au

règlement des emprunts garantis ou

0,9 pour les 4 premières échéances. 1 pour les 4 échéances suivantes.

1,1 pour les 4 dernières échéances.

Amortissement en 4 tranches égales

- soit par remboursement aux prix

assimilés, publiés par l'INSEE

Intérêt minimum: 7,50%.

106% le 21 mai 1993

107% le 21 mai 1994

108% le 21 mai 1995

109% le 21 mai 1996

soit par rachats en Bourse

multipliée par :

de 1993 à 1996

suivants:

Prix d'émission : Le pair soit 5,000 F

pour reconstituer un trou pareil par l'action des PMI =, estime M. Francis Fontaine, chargé de mission au conseil régional, une instance qui a saisi au vol la proposition de Michelin d'aide à la reconversion pour plusieurs centaines de ses cadres intéressés à la création d'entreprises. - Il y aura de l'argent pour ça dans le cadre de l'argent régionale de développement en cours de création -, indique M. Fontaine. C'est un pas de plus dans la collaboration feutrée établie depuis un an et demi entre le conseil régional et la manufacture dans un but de diversification industrielle (le Monde du 7 mai 1983).

Discrétion propre à Michelin oblige. Il est impossible de quantifier précisément ses interventions. Une soixantaine d'entreprises auraient bénéficié de son soutien à l'exportation grace à son réseau commercial et à l'amélioration de leur technicité et de leur gestion. Cet engagement, pour lequel M. François Michelin n'a pas altéré sa rotale autonomie, est ainsi appelé à se renforcer dans le cadre des mesures annoncées.

Cette volonté du conseil régional. que préside M. Maurice Pourchon (PS), soulève des réticences syndi-cales. Nuancées à la CGT: • On est pour la diversification industrielle, mais elle se fera mieux autour d'un mais etie se sera mieux autour a un pôle puissant. » Virulentes à la CFDT: « Les pouvoirs publics sont prêts à se coucher, dit Jean-Claude Pœuf, un de ses secrétaires. Ils doivent avoir des exigences sur les intentions de Michelin pour ses usines clermontoises et françaises. »

Les idées qui trottent dans les têtes clermontoises dépassent l'hori-zon 1985. La fin d'une « monoculture industrielle » vieille comme le siècle est-elle irrémédiablement amorcée? Le débat est entre ceux qui réfutent l'idée de cette fatalité et ceux qui s'inscrivent d'ores et déjà dans une logique d'adaptation.

LLIBERT TARRAGO.

(I) Contraction de Bibendum, ros bonhomme illustrant les publici gros bombo de la firme.

Emprunt à taux fixe :

Prix d'émission : Le pair soit 5.000 F

Taux de rendement actuariel brut :

Amortissement en 4 tranches égales

B.A.L.O. du 7 mai 1984

- soit par remboursement au pair

- soit par rachats en Bourse

par titre

Montant: 1,25 milliard de francs

Taux nominal: 13,80%

(au 21 mai 1984) : 13,80%

de 1993 à 1996

Amortissement anticipé : La SNCF se réserve le droit de procéder

à toute époque à des rachats en Bourse.

Date de jouissance et de règlement : 21 mai 1984.

Durée: 12 ans.

SOUSCRIVEZ

dans les banques et chez les Agents de Change, chez les Comptables du Trésor, dans les

Bureaux de Poste, les Caisses d'Epargne, les Caisses de Crédit Agricole Mutuel. Une note d'information (visa de la C.O.B. nº 84-112 du 2 mai 1984) est tenue à la disposi-

# **AGRICULTURE**

### Le premier marché à terme de la pomme de terre s'ouvre à Tourcoing

Lille. - Le mercredi 9 mai s'ouvre au centre Mercure, à Tour-coing, un marché à terme de la pomme de terre, le premier et le seul en France, le troisième en Europe, finalement perdu 823 millions de francs en 1983, selon un audit réaaprès Amsterdam et Loudres (1). lisé par le groupe Arthur Andersen, L'initiative en revient à la chambre soit deux fois plus que les chiffres avancés par la société au début du de commerce de Lille-Roubaix-Tourcoing, qui espère que ce nouveau marché à terme prendra mois de mars. Victime de mauvais résultats imputables à sa principale filiale d'exploitation, l'Union indusen quelque sorte le relais - ou viendra tout au moins en complément trielle et d'entreprise (UIE), notamde celui de la laine peignée installé à Roubaix et qui subit une baisse importante d'activité. Le nouveau ment au Brésil et au Nigéria, cette société spécialisée dans la fabricamarché disposera du personnel et de l'infrastructure de celui de la laine.

1.4 milliard de francs », selon un communiqué publié lundi 7 mai à l'issue d'une réunion du conseil La pomme de terre est un produit qui se prête parfaitement à ce genre d'opération. Il ne fait pas l'objet d'une réglementation au sein de la CEE et est soumis, comme toute En effet, outre la perte de 823 millions de francs pour le der-nier exercice, il faut également tenir production agricole et peut-être plus que d'autres, aux aléas climatiques. Il en résulte des variations de cours compte, précise le communiqué, de très importantes pouvant aller de un à trois, voire davantage. L'intérêt du marché à terme est de placer les professionnels à l'abri des conséquences financières de cette fluctuation de prix. Producteurs, négociants, industriels réunis au sein du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre se sont d'ailleurs montrés très favorables et coopératifs pour la mise en place de ce nouveau mar-

ché. La Banque centrale de compensa tion créée au lendemain du scandale du sucre en 1974, apportera sa garantie, et, pour éviter toute spécu-

De notre correspondant lation abusive, exigera des deposits. c'est-à-dire une garantie financière, de l'ordre de 15 % de la valeur des lesbanques natic

NEWS DE TRAIN ON

500

2.77

2.73

or Bent

Contract Profes

7. - SWIP

Fig.

٠: : ت

.....

2.

# 2 \* \* \* \* \* ·

Aller Comments of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the

2000年 · 1000年 
Francisco Company

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

To an and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The second of the second

\$ 27 mg 2 mg 4 mg 4 mg 5

The second second

----

Calabre 11 1

ರಿದ್ಯುಪ್ಪನ್ನು ಕ

2:50

de leurs &

contrats. Pour la première année, les responsables de ce nouveau marché espèrent y faire transiter les ordres d'achat et de vente de 350000 tonnes de pommes de terre sur une production totale française de 4 à 4,5 millions de tonnes. Le marché de Londres couvre pratiquement toute la production britanni-que commercialisée (plus de 4 millions de tonnes) et celui d'Amsterdam, la moitié (1,5 million de tonnes) de la production des

Pays-Bas. Le marché de Tourcoing pourrait donc connaître un essor rapide, beneficiant d'une situation géographique privilégiée au cœur d'un bas-sin de production entre les Pays-Bas et la Belgique et les cinq départe-ments du Nord de la France, qui fournissent à eux seuls 80 % de la production française de pommes de terre de conservation (hormis les primeurs).

JEAN-RENÉ LORE.

(1) Le marché sera ouvert chaque jour d'ouverture des Bourses. Les contrats porteront sur des lots de 20 tonnes de pommes de terre de calibre 40 millimètres et plus. A l'image des cotations anglaises et hollandaises, les 6chéances seront fixées en novembre, février, avril et mai, correspondant à la fin de la récolte au milieu de l'hiver et aux fins de campagne.

#### LE GROUPE VICTOIRE RACHÈTE VIA ASSURANCES

LES PERTES D'AMREP

ONT DOUBLÉ

PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS

Le groupe parapétrolier AMREP

dont les déboires financiers conti-

nuent à défrayer la chronique bour-

sière depuis plusieurs semaines, a

tion de plates-formes pétrolières

enregistrera un déficit « supérieur à

pertes · inéluctables · d'environ

300 millions pour 1984, de pertes prévisibles » d'environ 200 mil-

lions pour 1985, de 200 millions

environ pour les mesures de restruc-turation, enfin, de 100 millions pour

les provisions destinées à la filiale du

Un lourd bilan pour cette entre-

prise, dont Bouygues s'est assuré le

contrôle sous réserve d'inventaire (le Monde du 13 avril 1984) en

ésignant un nouveau président,

M. Řené Augereau, pour remplacer

M. André Miller à la tête d'AMREP.

Venezuela.

d'administration d'AMREP.

Le groupe d'assurances Victoire (Abeille et Paix) a acquis auprès de la Compagnie de navigation mixte sa filiale VIA-Assurances (Le Monde SA et VIA-Assurances IARD), par rachat en Bourse de Paris.

Cette opération va faire du groupe Victoire, ainsi renforcé, le premier groupe privé de l'asssurance française, devant les AGP, et le second de l'assurance française, avec une quinzaine de milliards de francs de primes, après l'UAP et à égalité avec les AGF.

L'opération a été facilitée par le fait que la Compagnie de navigation mixte, holding présidée par M. François Fournier, contrôle déjà le groupe Victoire, conjointement avec la Centrale d'investissement (MM. Dassault et Vernes), au travers de leur filiale commune la Compagnie industrielle.

Cette dernière, on le sait, avait réussi, après le 10 mai 1981, à arracher le contrôle du groupe d'assu-rances Victoire, Abeille et Paix à la Financière de Suez, en voie de nationalisation, après une longue bataille. Cette bataille avait trouvé son épilogue en juin 1983, un armistice conclu entre M. Francès, président de la Compagnie industrielle, et M. Peyrelevade, nouveau président de la Eigencière de Suez oni finale. de la Financière de Suez, qui, finale-ment, a réussi à conserver 34 % du groupe Victoire.

L'opération qui vient d'être effectuée, constitue donc un aboutissement, et, surtout, la prise en main de VIA-Assurances, qui a connu de nombreuses difficultés dans le passé, par le groupe Victoire, en bien meil-leure situation.



**Suverture Juin 1989** 

La Grande Tradition Hôtelière à votre service pour mieux apprécier tous les bons moments de votre séjour à Luxembourg.

### CONJONCTURE

### M. CHIRAC: une réduction d'impôt ne peut être qu'illusoire

des finances, on affirme qu'aucune décision n'est prise quant aux modalités fiscales de l'abaissement des prélèvements obligatoires promis par le président de la République. Ces modalités seront arrêtées au cours des mois de juin et de juillet.
Les orientations du budget de 1985 commenceront à être réellement sixées par des discussions au sein du gouvernement qui auront lieu au cours de l'été-, a confirmé M. Lionel Jospin au micro de France-Inter, lundi 7 mai, dans l'émission - Face au public -.

Quant aux réactions que suscite une éventuelle diminution des impôts, le premier secrétaire du parti socialiste les a commentées en ces termes : . Si on se situe au niveau du sens commun, il paraît curieux de voir cette levée de bou-

De source autorisée, tant à l'Ely-cliers. Il paraît curieux de dire : ée qu'à Matignon et au ministère «Ce qu'il faudrait faire pour être essicace sur le plan économique ou social, c'est augmenter les impôts». Cela paraît une thèse paradoxale.

De son côté, M. Jacques Chirac, en visite à Bordeaux, a mis en doute la possibilité, pour le gouvernement, de parvenir à une diminution des prélèvements obligatoires en 1985. mettant en cause . l'augmentation considérable et non maîtrisée des dépenses publiques ». « Dans un tel contexte, il est bien évident qu'une réduction d'impôt ne peut être qu'illusoire : ou bien c'est un trucage de plus et on compensera cela par d'autres recettes plus discrètes, ou bien on augmente un peu plus les déficits, c'est-à-dire les impots de demain. Il ne s'agit donc pas d'une mesure sérieuse et flable », a conclu le maire de Paris.

### FAITS ET CHIFFRES

**Affaires** 

• États-Unis : progression des bénéfices des sociétés. — Les béné-fices des sociétés américaines ont fortement progressé au cours du pre-mier trimestre 1984, notamment dans les secteurs de l'automobile et de la construction. Selon des statistiques publiées le 7 mai par le Wall Street Journal, les bénéfices nets de plus de cinq cents grandes compa-gnies américaines ont augmenté de 58 % au cours des trois premiers mois de l'année par rapport au pre-min trimanne 1082

mier trimestre 1983. Les hausses les plus fortes ont été enregistrées dans l'automobile (+ 236 %), les produits alimen-taires (+ 196 %), les matériaux de construction (+ 151 %), les fabricants de pneumatiques et les chemins de fer. D'autres secteurs, comme la sidérurgie ou les métaux non ferreux, ont à nouveau gagné de l'argent après avoir subi de lourdes pertes un an auparavant, tandis que certains, comme les compagnies aériennes, réduisaient très fortement leurs pertes, tout en demeurant déficitaires. ~ (AFP)

 Les investissements de British Telecom. - British Telecom va dépenser plus de 100 millions de livres (1,1 milliard de francs) pour automatiser l'ensemble de ses services. La société va ainsi acheter une trentaine de très grands ordinateurs. Elle a choisi deux fournisseurs : IBM, qui confirme ainsi sa pênêtration à l'intérieur des télécommunications britanniques, et la société nationale ICL.

 54 milliards de francs pour les de francs à la fin du mois de février, chiffre en progression de 9,3 % sur le mois précédent. Selon l'Association française de banques (AFB)

importants avec plus de 4,5 milliards de francs en février. La part des Caisses d'épargne dans la collecte est passée de 22.3 % à 23.5 % de janvier à février alors que celle des banques de l'AFB est revenue de 41,7 à 40 %. Les parts respectives du Crédit Agrieble, des Banques populaires et du Crédit mutuel ont augmenté modérément.

### **Energie**

• Hausse de la consommation d'énergie en France au 1" trimes-- La consommation d'énergie en France a augmenté de 6,1 % durant les trois premiers mois de l'année, par rapport au 1ª trimestre de 1983, a annoncé le 2 mai le secrétariat d'État à l'énergie. Cette reprise de la consommation traduit - pour partie un relachement dans les comportements de mattrise de l'énergie. La facture énergétique extérieure de la France s'est par ail-leurs fortement alourdie : 53,2 milliards de francs au 1º trimestre, soit 23,7 % de plus que pour la même période de 1983. La reprise de la consommation, sensible depuis plusieurs mois dans le secteur - domestique», se manifeste également depuis le début de 1984 dans l'industrie.

### Social

Option pour les médecins à honoraires libres. - Un arrêté publié au Journal officiel du 6 mai, approuve un avenant à la convention entre les syndicats médicanx et les caisses de Sécurité sociale. Ceini-ci permet jusqu'au 15 mai aux médecins prati-CODEVI. – Les CODEVI quant les «honoraires libres», de (comptes pour le développement de l'industrie) totalisaient 54 milliards de se «déconventionner» totalequant les chonoraires libres, de ment. Cette disposition répond aux demandes des syndicats médicaux (le Monde du 7 mars). Mais ceux-ci auraient souhaité aussi que les bien que le rythme de collecte se médecins conventionnés puissent ralentisse progressivement, les capichanger de stanut, ce qui n'a pas été taux recueillis chaque mois restent TRANGER

En Suide

investissement croft, The confidence of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The second second as The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa San Colombia description of the property 7 -/ 7. 100

20 Pe 1277 The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon M. F. YEV Mary Street or Control of the The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon AND TRUSHED FOR

Allen Property and 4 900 And the second A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH Man & Street Marie Committee - Care and the The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

decision of the same Marie The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio

State of Francisco

DE SE **产等**。数 तक्षे 🌉 THE P THE P

Same of Confession Confession Services - Gines to the had been any



### Les banques nationalisées procèdent à l'élection de leurs administrateurs salariés

Conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 et de la circulaire du 16 février 1984 sur la mocratisation du secteur public, les 643 entreprises concernées (122 sociétés-mères et 482 filiales), comprenant les sociétés nationali-sées en 1982, doivent procéder avant le 30 juin prochain à l'élection des administrateurs salariés appelés à sièger aux côtés des représentants de l'État et des usagers dans les futurs conseils d'administration et de surveillance constimés à cette occasion Cette procédure, qui intéresse 2,2 millions de salariés (12,5 % du total des salariés du privé et du public), a commencé récemment à être appliquée dans les entreprises industrialles industrielles, notamment à la régie Renault (le Monde du 15 mars

#### **CHOMAGE PARTIEL: LA NOU-VELLE RÉGLEMENTATION ENCOURAGE LA RÉDUCTION** DU TEMPS DE TRAVAIL

Un décret publié dimanche 6 mai au Journal officiel encourage la réduction du temps de travail par les entreprises plutôt que le recours au chômage partiel. Ce texte, attendu depuis longtemps par les syndicats, apporte notamment deux innovans à la réglementation concernant le chômage partiel. Sur les indem-nités versées par l'employeur aux salariés touchés par une telle mesure, la part prise en charge par l'Etat sera forfaitaire : auparavant, elle était proportionnelle au salaire antérieur, ce qui favorisait les rémunérations élevées. Surtout, la prise en charge de l'Etat s'applique « uniquement aux horaires infé-rieurs à 37 heures » (par semaine).

En effet, comme le précise k décret, le recours au chômage partiel est autorisé - lorsque les difficultés d'une entreprise n'auront pu trouver de solution, notamment par une réduction ou une modulation concertée des horaires de travail ». Cette disposition est contestée par le CNPF, qui estime que le chômage partiel est une mesure provisoire alors que la réduction du temps de travail a un caractère structurei : au ministère, on fait valoir que la régle-mentation antérieure pénalisait la diminution des horaires, et qu'il de négociation.

En revanche, les discussions continuent toujours au gouvernement ur trouver un compromis sur le projet de décret concernant le . chômage partiel total » (le Monde daté 8-9 avril), lui aussi attendu avec impatience par les syndicats et vivement contesté par le CNPF, qui y voit un abus des pouvoirs de l'admi-

ment nationalisés à procéder de même, à savoir les « trois vieilles », issues de la vague de nationalisation de l'après-guerre (Crédit lyonnais, Société générale, Banque nationale de Paris), les 36 banques privées englobées en février 1982 dans le secteur public élargi et les deux compagnies financières (Paribas et Suez), où l'élection sera remplacée par une désignation des nouveaux administrateurs salariés.

Ces élections ant commencé le 25 avril au Crédit commercial de France (CCF) et elles se poursui-vent durant tout le mois de mai avec un taux de participation qui, de source syndicale, devrait être voisin de celui des traditionnelles consulta-tions professionnelles (70 % en moyenne). Invoquant cette actua-lité, la fédération CFDT des syndi-cats de banques et établissements financiers, qui présente des candi-dats dans 36 établissements sur les 41 concernés (où elle disposait jusqu'à présent de 54 administrateurs), a tenu à dresser un rapide bilan de ces deux années de nationalisation bancaire avant d'expliques l'importance qu'elle attachait à ces

« Dans l'ensemble, le bilan est assez critique » a estimé son secré-taire général, M. Régis de Béranger, formulant un certain nombre de gricfs à l'égard des rapports sociaux « qui bougent trop lentement », des têtes des directions de banques « qui n'ont pas beaucoup changé », des cadres supérieurs « étonnam conservateurs ., sans oublier . les chambres patronales - (l'Association française des banques), accusée de n'avoir pas fondamentalement varié non plus, exception faite de « quelques modifications internes laborieuses et une plus grande attention à la comm

Aux yeux de la CFDT-banque, sculs trouvent grace quelques exemples isolés, notamment dans les banques régionales où sont intervenus des changements réels dans la conception du rôle des banques, de leur relation avec la clientèle et de leur place dans l'économie. Ainsi, constate cette organisation syndi-cale, « le secteur bançaire et financier semble à l'abri des réformes : tandis que les responsables des ban-ques et leur ministère de tutelle (un ministère enflé » depuis qu'il budget, outre une direction du Tré-sor « toujours aussi omniprésente » ) e retranchent derrière des - procé

dures de contrats de plan». Dans ce secteur bancaire et financier, «à l'abri des réformes», quelques points positifs ont été relevés dans le fonctionnement des conseils d'administration bimestriels, tels que la création de commissions de travail sur des sujets divers (informatique, critères d'octroi de cré-dits...), mais les récents projets de

rapprochement entre banques natio-

### FO va diriger un grand nombre de caisses locales de sécurité sociale

nationaux, les présidences et vice-présidences (1) des caisses locales (caisses primaires d'assurancemaladie et caisses d'allocations familiales) et régionales de sécurité sociale ont été «monopolisées», avec l'appui ou l'alliance du CNPF, par les syndicats dits «réformistes» (FO, CGC, CFRC), vainqueurs des élections du 19 octobre 1983 aux conseils d'administration. C'est ce qui ressort d'un bilan provisoire por-tant sur les résultats des deux tiers des caisses. Ainsi, l'alliance de fait qui a souverné la Sécurité sociale de 1967 à 1983 sera sans doute reconduite sur le plan local comme sur le plan national.

Etant donné que les futurs admi-nistrateurs salariés (pour cinq ans) seront élus à la fois sur des listes \*parrainées » par les organisations syndicales mais également, pour la première fois, sur des listes compor-tant des \*candidats libres ». Sans Force ouvrière, forte de son succès électoral, remporte à elle seule quarante-huit présidences de seule quarante-mut presidences de caisses primaires (sur quatre-vingt-deux), vingt-huit présidences d'allo-cations familiales (sur soixante-douze) et sept présidences de caisses régionales (sur douze), alors qu'elle n'en détenait auparavant que étiquette, les associations de défense du personnel bancaire qui s'étaient constituées dans certains établisse-ments bancaires dans la perspective de la nationalisation, penvent mettre qu'eus n'en octenant auparavant que trente et une, quinze et quatre res-pectivement. Cette «prise de pou-voir» par des responsables locaux a suscité quelque inquiétude chez les dirigeants confédéraux, qui souhai-taient que, dans une période diffi-cile, un ne laisse pas en dehors la CETTE de CETT à profit cette consultation pour acquérir un réel droit d'existence Mais, toujours du côté syndical, on ne semble pas craindre cette concurrence, da moins ouvertement, tant il est vrai que la quasi-totalité de ces est vrin que la quest-totante de ces associations sont en sommeil depuis plusieurs mois. Par contre, certains de leurs adhérents, rompus à présent aux subtilités de la tactique électo-rale, ont préféré pratiquer une — plus on moins — discrète politique d'entrisme dans les syndicats jugés afformittes qui de conférent CGT et la CFDT.

nalisées « n'ont pas fait l'objet d'informations suffisantes».

Pour ce qui est des élections en

cours, la CFDT-banque, qui retient trois thèmes d'action (étendre le champ de la démocratie économique

et sociale, contrôler la gestion et améliorer les conditions de travail

du personnel), ne cache pas qu'elles

pourront être interprétées comme un test de représentativité syndicale

voire politique dans un secteur où le taux de syndicalisation reste pen élevé (20 % en moyenne dans la pro-

réformistes plutôt que de se pré

A l'issue de ces élections, la der-

nière étape importante sera la dési-

gnation des présidents de ces groupes bancaires ou financiers, nommés par décret en conseil des

ministres sur simple proposition des futurs conseils d'administration. La

plupart d'entre eux devraient

pas exclu que trois ou quatre -petites - banques changent de titu-laire à cette occasion.

ter directement.

En fait, la CGT, arrivée pourtant en tête des élections, et la CFDT, qui était en troisième position (après FO), risquent d'être pratiquement exclues des responsabilités: la CGT n'a obtenu jusqu'à présent qu'une présidence de Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) et pas visco-résidence de CAE la une vice-présidence de CAF, la seconde, deux vice-présidences (une CPAM, une CAF).

En revanche, la CGC et surtout la CFTC progressent. La CFTC, en particulier, a déjà davantage de pré-sidences (11 CPAM, 19 CAF, une caisse régionale) qu'elle n'en déte-nait auparavant (7 CPAM, 6 CAF). La CGC retrouve presque le nombre de présidences qu'elle détenait déjà; elle devrait donc elle aussi dépasser

ce score lorsque les élections auront eu lieu dans toutes les caisses. Le CNPF avait annoncé son

intention de ne pas briguer de prési-dence, sauf dans les URSSAF, chargées du recouvrement des cotisa-tions. En fait, certains représentants des employeurs (CNPF ou CGPME) se sont laissé convaincre CGPME) se sont laissé convances de prendre do de reprendre de tels postes là où les salariés a'ont pu se mettre d'accord ou trouver un « bon » président : cinq dans les CPAM, autant dans les CAF et deux dans les caissos régionales. Parallèlement, le patronat a déjà retrouvé le même nombre de vice-résidences on auragrayant là tub un présidences qu'auparavant : là và un président « salarié » a été élu, cette élection a été compensée par celle d'un vice-président « employeur ».

Cette redistribution s'est faite au détriment de l'UNAF, qui n'a jusqu'à présent obtenu que deux présidences et trois vice-présidences presidences et trois vice-présidences de caisses d'allocations familiales (contre une vingtaine de chaque, auparavant) et des travailleurs indépendants. En revanche, plusieurs représentants de la Fédération nationale de la mumalité française out été étus à la refeidence de coisses été élus à la présidence de caisses

(i) Lorsque plusieurs vice-ésidents ont été élus, il s'agit de la pre-ière vice-présidence.

 M. Gattaz déplore la « baiso o M. Gathaz deplore in « names d'amilience » du syndicalisane. — Au cours d'une conférence de presse à Montréal, M. Yvon Gattaz, président du CNPF, a déclaré, hundi 7 mai, que « l'audience syndicale dans le monde, et particulièrement en France » était « en train de baisen France - était en train de bais-ser - . Un phénomène encore « occulté - , selon lui, dans notre pays, parce que les syndicats ont été « institutionnalisés et magnifiés par le gouvernement dans le secteur public et nationalisé » Copondant, a-t-il ajouté, les chefs d'entreprise « ne doivent pas se réjouir » de cette heisse d'andience mais innover baisse d'audience, mais innover davantage en matière de politique

### **NEW-YORK**

### Irrégulier

Tiraillé en tous sens par les diverses interprétations que provoquent les dermiers commentaires, sur la hausse des taux d'intérêt aux Etais-Unis, le marché new-vorkais a fait preuve d'intégularité inneil, ce qui est plutôt interprété comme un élément positif dans la communusé financière, où l'on s'attendait à un repli plus accentué de la cote. Celleci a même gagné 1,25 point, à 1 166,56 points, en fin de séance, su un de l'indice Dow Jones des industrielles, sons l'effet de queiques achats tardifu. Les échanges ont été moins actifs que lors de la précédente séancé (72,92 millions d'actions, coutre 98,58 millions), mais ane poignée de titres (Shell Oil, Ralston Purina, Ford Motor, Esmark et American Telephone) ont encore avoisné, voire dépassé, le million d'utres chacus.

me, vaire cepasse, le minima de direchacia.

Dans l'einsemble, les observateurs considérent que Wall Street a bien réagi. Je continue à excompter une demande huportante sur les actions en dépit de la baisse constatée sur le marché obligataire et des craintes que peuvent susciter les besoins de refinancement du Trésor américain», confie un analyste, faisant remarquer l'ampleur de la récente variation des fonds fédéraux, l'équivalent de notre loyer de l'argent: de 9 1/4 % à près de 11 % en une seule semaine. L'accroissement de la demande privée de capitaux résultant de la reprise économique peut peser sur de la reprise économique peut peser sur le marché da crédit, estime-t-on au Big Board, mais la nouvelle détérioration de la balance commerciale américaine (en déficit de 25,8 milliards de dollars au

| RT G'RINGLOS STORMA CORT.                                     |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| VALEURS                                                       | Cours du<br>4 mai      | Cours<br>7 mi     |
| sa<br>To<br>ang<br>Manhastan Bank                             | 34<br>16 1/2           | 34.5<br>16.3      |
| ING                                                           | 38 3/8                 | 39 1<br>49        |
| ing<br>see Atachetten Beck<br>Poet de Nesrous<br>stenen Kodsk | 493/4                  | 50<br>653         |
|                                                               | 42 3/4                 | 427               |
| neral Electric neral Foods peral Motors                       | 35 3/8<br>54 1/2       | 54 5              |
| herai Foods                                                   | 64 1/4                 | 62.3<br>64.1      |
| M.                                                            | 26 378<br>112 374      | 26<br>113 1       |
| Carpear<br>M.<br>Cas                                          | 35 1/8<br>30<br>34     | 36 3<br>30 1      |
|                                                               | - ST 1/2               | 333<br>517<br>401 |
| anco<br>LL Inc.<br>con Curbide                                | 40378                  | 351               |
| ion Curtide                                                   | 94 1/2<br>96<br>29 3/4 | 56 1<br>29 1      |
| stingboute                                                    | 46 3/9                 | 155               |
|                                                               |                        |                   |

## La légèreté du verre, un argument de poids.

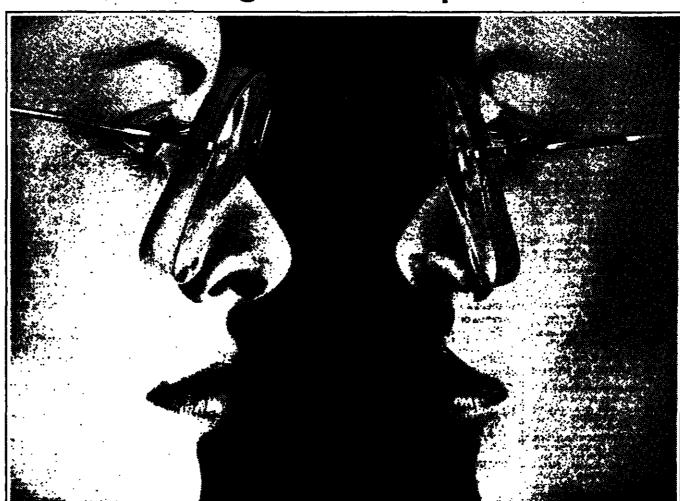

Deux paires de lunettes pour la même correction. A gauche, du plastique, à droite, du verre spécial à haut indice de réfraction.

Les verres de lunettes peuvent être puissants sans pour autant être écais. Grâce aux nouveaux verres à haut indice de réfraction de Desag, l'épaisseur des verres de lunettes a pu être réduite de facon sensible. Par exemple, des verres de moins de 8 dioptries n'ont plus que 7 mm d'épaisseur aux extrémités. Pour obtenir la même correction avec du plastique, l'épaisseur sera supérieure de 60%. Autre avantage du verre à haut indice de réfraction par rapport aux verres traditionnels: il est jusqu'à 10% plus léger. Les lunettes équipées de ce verre sont non seulement plus per-

> Le verre spécial de SCHOTT pour lunettes, couvre plus de 50% des demandes actuelles.

formantes mais aussi plus esthétiques.

Les fabricants de lunettes ont le choix entre plus de 50 types de verres dans plus

de 2000 variantes. Nous répondons de ce fait aux besoins de chacun par un verre approprié.

Nos recherches nous permettent aujourd' hui de réaliser des verres multifocaux dans lesquels nous intégrons des verres aux indices de rétraction différents sans que cela se remarque.

Dans un autre secteur, nous produisons des verres photochromiques dont la sensibilité varie en fonction de la luminosité.

Le verre spécial pour l'ophtalmologie n'est qu'un exemple des propriétés particulières que nous pouvons donner au

Et les possibilités de ce matériau sont loin d'être épuisées: nous travaillons sans cesse à des projets de recherche et à de nouveaux produits.

Le Groupe SCHOTT:

34 entreprises avec 40 centres de production dans le monde entier, plus de 250 agences de distribution en France et à l'étranger. Plus de 50.000 articles fabriqués · pour un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de

SCHOTT FRANCE 6, rue des Bateliers – 92110 Clichy.



Nous perfectionnons sans cesse le verre.

**ETRANGER** 

### En Suède L'investissement croît, l'inflation aussi

De notre correspondant

suédois des finances, M. Kjell-Olof suédoise est plus rapide qu'escompté. Pour l'ensemble de 1984, le gouvernement prévoit main-tenant une croissance de 2,8 % du produit intérieur brut, une augmen-tation en volume de 7,4 % des expor-tations, un excédent d'environ 15 milliards de couronnes (autant de francs français) de la balance commerciale et, ce qui est plus inat-tendu, une progression de 15 % des investissements industriels qui avaient chuté, an total, de 30 %

Toutefois, d'après le ministre, la situation, satisfaisante pour le moment, est encore « précuire ». Les bons résultats actuels peuvent vite se dégrader si le gouverne rénssit pas à juguler l'inflation, qui, au mois de mars, avoisinait les 9 % en rythme annuel. L'objectif des sociaux démocrates était de limiter la hausse des prix à 4 % en 1984 et à 3 % en 1985. Mais les augmentations de salaires, plus fortes que prévu, et surtout les dispositions des conventions collectives permettant par exemple à une catégorie de sala-riés d'exiger un supplément ou une révision des accords signés si les employés d'un autre secteur obtiennent des majorations de revenus supérieures, embarrassent sérieuse-ment le ministre des finances.

Le blocage des prix décidé le 12 avril (le Monde du 14 avril) permetira au mieux d'enrayer une nouvelle flambée d'inflation cette année et de la limiter à environ 6 %, mais il risque aussi de provoquer une explo-sion des prix en 1985. M. Feldt est

aremment conscient du danger et il n'exclut pas diverses mesures de réduction de la consommation pri-vée et des dépenses publiques, et même une hausse des impôts, bien que les prélèvements obligatoires représentent déjà 51 % du PNB.

Enfin, maleré une légère amélioration ces deux derniers mois, les sociaux-démocrates n'ont réussi qu'à freiner tout juste l'augmentation du chômage, ce qui cadre mal avec les promesses de retour au plein emploi faites pendant la campagne électo-rale. En mars, 134 000 Suédois, soit 3.1 % de la main-d'œuvre active, étaient sans travail, et 150 000 autres - chiffre record ient en recyclage ou employés à des travaux de dépannage. Près de 3 milliards de couronnes vont être cer la création de 30 000 nouveaux emplois artificiels. En fait, le taux de chômage est proche de 9 %.

ALAIN DEBOVE.

 Découverte de pétrole au large des sôtes chinoises. — La compagnie Exxon a découvert, pour la première fois, du pétrole dans l'embouchure de la rivière des peries, l'une des zones les plus prometteuses de l'« off-shore » chinois, où de nombreuses compagnies étrangères se sont vues accorder des permis. L'agence Chine nouvelle, qui a annoncé cette découverte, n'a pas précisé son ampieur. Jusqu'ici, seule la compagnie BP avait découvert des traces de pétrole, dans cette zone, mais en quantités insuffisantes pour être commercialisées. -(AFP.)

**IDÉES** 

2. RÉGIONS : « Les trois perceptions de la décentralisation », per Robert Schwin ; « Le signe brisé », par -Nicolas Fischer LU: Gérard Durrell, zoologiste et

**ÉTRANGER** 

3. L'élection de M. Napoleon Duarte à la présidence de la République du Salvador.

4. AMÉRIQUES 4. DIPLOMATIE

Les relations Est-ouest

5-6. EDROPE

**POLITIQUE** 

7. Au nom de la Corse française, pa

CHRONOLOGIE

8. Le mois d'avril dans le monde.

**CULTURE** 

9. MUSIQUE: le Mariage secret, de Cimarosa, à l'Opèra-Comique. THÉATRE: les Linges du temps, de

Bruno Carlucci. ROCK : Joe Jackson

11. COMMUNICATION: les giscardiens préconsent le désengagement de l'État pour « libérer la communica-

SOCIÉTÉ

12. L'avenir de l'îlot Chalon. 14. DÉFENSE : point de vue : « Les

ÉCONOMIE

16. AFFAIRES : la réaction de Clermont-Ferrand aux suppressions d'emplois chez Michelin.

AGRICULTURE : le premier marché à terme de la pomma de terre.

17. SOCIAL: l'élection des administrateurs salariés dans les banques.

RADIO-TÉLÉVISION (11) **INFORMATIONS** SERVICES • (15): Vie associative: Météorolo-

gie; Mots croisés. Carnet (15); programmes des spectacles (10).

### LÉGITIME DÉFENSE POLICIÈRE

Une enquête de l'Inspection générale des services (IGS) a été ouverte après la mort d'un jeune Algérien, Zasoni Benmabrouck, tué par des policiers, dans la nuit du 6 au 7 mai, boulevard Suchet, à paris (164). Tout avait commencé par Paris (164). Tout avait commencé par me querelle d'automobilistes, à proxi-mité de l'avenue George-V, entre les occupants d'une estafette et ceux de la 504 Peugeot conduite par Zaaoni Ben-mabrouck, accompagné de trois amis.

Les occupants de l'estafette ayant signalé l'incident à la police, en préci-sant que ceux de la 504 étaient « pentêtre armés », un équipage de gardiens de la paix en civil d'une unité mobile de sécurité de unit du seizième arrondissement de Paris partit à la recherche de

Selon les policiers, qui affirment avoir arboré leurs brassards oranges « Police », le conducteur de la 504, bioqué boulevard Suchet, aurait fait plu-sieurs manœuvres afin de se dégager sans obtempérer. Une dizaine de balles auraient alors été tirées par les policiera, tandis que la volture fonçait sur um gardien qu'elle devait renverser. C'est une balle tirée par ce dernier qui a blessé mortellement Zaaqui Benmabtesse mortenement Amous penna-brouck. Selon le parquet, l'enquête s'otiente vers la légitime défense, les passagers de la 504 étant par ailleurs passablement éméchés.

Parents...

En fin d'études secondaires (1º ou terminale)

faites préparer à vos enfants en 1 à 3 ans une carrière commerciale aux débouchés nombreux et sûrs (gestion, secrétariat)

Enseignement privé

E.P.P.A.

14, bd Gouvion-Saint-Cyr (17°) - Tél. : 574-58-51 -

Le numéro du « Monde »

daté 8 mai 1984 a été tiré à 412585 exemplaires

ABCDEFG

### LA FORMATION DU GOUVERNEMENT LIBANAIS

### M. Rachid Karamé a cédé aux exigences de M. Berri mais affronte encore celles de M. Frangié

Beyrouth. - M. Nabih Berri a obtenu ce qu'il voulait. Il a donc accepté d'intégrer le gouvernement d'union nationale qu'il boudait. Il a eu droit, à son corps défendant, à un assourdissant barond de réjouis-sances de la part de ses miliciens et sances de la part de ses initiciels et des soldats de sa fraction de l'armée, la sixième brigade, à écrasante majorité chiite, concentrée à Beymuth-Ouest. Les cris de joie ont dégénéré en combats le long de la ligne de front puis en bombarde-ments des quartiers résidentiels. Bilan : deux morts et vingt-sept blessés des deux côtés de la ville.

Le chef d'Amal exigeait d'être ministre d'Etat chargé des affaires du Liban-Sud et de la reconstruction de la principale banlieue sud de Beyrouth, et s'était payé le luxe de tenir tête aux pressions de Damas où illemit été courté. il avait été convoqué.

La solution était tellement évi-dente que l'on se demande d'ailleurs pourquoi le président Gemayel et le chef de gouvernement, M. Karamé, ont traîné une semaine avant de s'y résoudre, donnant à M. Berri l'occasion d'une nouvelle victoire. Victoire d'autant plus significative que le gouvernement avait été perçu comme une résurgence, avec l'aval de la Syrie, de l'alliance maronitosunnite, pour contenir la poussée

Cela étant, le chef d'Amal en obtenant la responsabilité directe des affaires du Sud a peut-être reçu un cadeau empoisonne, car il va se trouver face à l'occupation israé-lienne, confronté à des problèmes dépassant les pouvoirs de l'État qu'il représente désormais. Mais, aussi, il est probable que la mobilisation anti-israélienne des chiites du Sud, déjà vigoureuse et déterminée, s'en trouvera confortée. L'armée israélienne est quotidiennement harcelée dans ce territoire où, à titre d'exemple au cours des dernières quarante-huit heures, elle a été l'objet de trois attentats, et procède elle-même, conjointement avec l'armée du suc du Liban, à des actions de repré-sailles. M. Berri a lancé dès lundi soir un appel au - jihad (guerre

De notre correspondant meture totale, pour une durée indéterminée, du dernier passage reliant le Sud au reste du Liban.

Le règlement du cas Berri ne résout pas celui de l'ex-président Frangié, qui conteste que les maronites soient représentés au gouverne-ment, uniquement par le Front libanais dont il est l'adversaire acharné. D'autant qu'il a lui-même efficacement défendu les droits de la com-munauté à la conférence de Lausanne. Le président Amine Gemayel s'est rendu, ce mardi matin, dans le nord du Liban pour tenter de le convaincre que, dans les circons-tances présentes, le cabinet constitue un tout indissociable, et que son gendre M. Abdallah Racy, ministre de l'intérieur, bien que grec ortho-doxe, représenterait en fait, au sein du cabinet, plus les maronites du Nord que sa propre communauté.

### Une solution difficile

Cependant, il n'est pas sûr que l'argument porte. Les objections de M. Frangié ne sont, en effet, pas sans fondement. L'exemple M. Berri, qui a obtenu satisfaction, montre que la détermination est payante en la matière. Il est enfin très important pour M. Frangié de mettre son fils Robert sur les rails du pouvoir. Mais autant dans le cas Berri la solution allait de soi, autant dans le cas Frangié elle apparaît difficile. Il est, en effet, exclu que M. Camille Chamoun ou M. Pierre Gemayel soient retirés du gouvernement. De même, il est difficile d'attribuer un troisième porteseuille aux maronites, alors que sunnites et chiites n'en ont que deux.

Cela étant, le boycottage de M. Frangié pèse moins lourd que celui de M. Berri et ne devrait, en tout état de cause, pas empêcher le gouvernement de fonctionner.

Si l'équilibre global chrétiensmusulmans est respecté dans le cabi-net Karamé, une singularité a été introduite pour ce qui est des com-munautés chrétiennes, avec l'attrigouvernement coîncide avec la fer- bution de deux portefeuilles aux

### Les États-Unis, la CEE et le Brésil se livrent à une « guerre du poulet» sur les marchés du Proche-Orient

De notre correspondant

Communautés européennes (Bruxelles). - Les Etats-Unis vont reprendre pied sur le marché égyptien des volailles. Washington vient en effet d'accorder un crédit de 7,6 millions de dollars à des conditions très favorables à l'Egypte, afin que ce pays s'approvisionne auprès des producteurs américains. Les facilités financières consenties correspondent à des fournitures de l'ordre de 30000 tonnes. Ce qui comblera les capacités actuelles d'absorption du marché égyptien à importation.

Les Etats-Unis vont ainsi retrouver un débouché qu'ils avaient perdu au profit du Brésil. Cette opération est la première manifestaion de la «réplique» que les Américains entendent apporter à l'accroisse-ment spectaculaire des exportations brésiliennes de poulets. Le Brésil est apparu sur le marché mondial en 1980 et est déjà devenu le deuxième exportateur (300000 tonnes en 1983) après la France (350000 tonnes, 440000 pour les Dix), reléguant les États-unis en troisième position (200000 tonnes contre 300 000 tonnes, il y a

#### LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN **AU TRÉSOR S'OPPOSE A LA** LIBÉRATION DES IMPORTA-TIONS D'AUTOMOBILES JA-**PONAISES**

M. Donald Regan, secrétaire d'État américain au Trésor, s'est vivement opposé, au cours d'une interview télévisée, à la suppression des restrictions imposées aux impor-tations d'automobiles japonaises aux États-Unis. Ces restrictions, a-t-il déclaré, représentent un atout dans les négociations commerciales engagées entre les États-Unis et le Japon.

Il prend ainsi le contre-pied de son collègue, M. William Brock, représentant spécial de la Maison Bianche pour le commerce, qui a affirmé récemment (le Monde du 4 mai) qu'il n'était pas nécessaire de renouveler l'accord signé en 1981 et prolongé jusqu'en mars 1985, par lequel les Japonais s'engageaient à limiter - volontairement - leurs ventes d'automobiles aux États-Unis à 1,68 million puis à 1,85 million d'unités. M. Brock, estimant que ces quotas avaient donné aux groupes automobiles américains un - faux sens de securité -, avait déclaré : · Mieux vaut maintenant se préparer à la concurrence. -

La baisse des ventes amricaines n'est pas seulement due à la concurrence brésilienne ou européenne. Elle s'explique aussi par la politique suivie par les pays producteurs, notamment les Étais-Unis, au cours de ces dernières années. Ils ont favorisé la création d'élevages dans les pays traditionnellement gros ache-teurs de viande de volaille (Mexique, Egypte, Qatar, Koweit) en fournissant les équipements et les produits de base (œufs, poussins, aliments). De la sorte, le marché mondial constitué essentiellement par le Proche-Orient, s'est sensible ment rétréci.

A ce déplacement de la produc tion s'ajoute la décision des autorités iraniennes et irakiennes de fermer la frontière aux exportations américaines. Téhéran applique la même politique à l'égard de la France, et Bagdad s'est tourné vers les fournisseurs brésiliens, qui couvrent aujourd'hui la quasi-totalité du marché de l'Irak (120 000 tonnes). C'est ce qui explique les difficultés de l'entreprise bretonne Tilly, qui, affirme-t-on à Bruxelles, avait concentré ses activités sur ces deux pays.

Les Etats-Unis estiment cepen dant que le Brésil et la Communauté exercent à leur égard une concur-rence déloyale en subventionnant leurs exportations. En octobre 1983, ils ont déposé une plainte auprès des instances du GATT (accord général sur le commerce et les tarifs douaniers). Cette démarche a conduit les trois principaux exportateurs mondiaux à se rencontrer le 4 mai, à Genève. La délégation américaine a demandé aux représentants brési-liens et européens de limiter leurs subventions. Brasilia a accepté de prendre un tel engagement en évitant toutefois de se montrer trop précis. Du côté communautaire, on a expliqué que les Etats-Unis devaient, à leur tour, réduire le soutien consenti à leurs producteurs (aide à la production, facilités finan-

cières à l'exportation). L'administration américaine vat-elle, dans ces conditions, mettre à exécution sa menace de subventionner les ventes aux Etats-Unis? Il ne semble pas que la tendance actuelle à Washington soit celle-là. La délégation américaine a ainsi accepté, à Genève, la création d'un comité de surveillance - regroupant les Etats-Unis, la CEE et le Brésil, - qui devra suivre l'évolution des parts de marché de chaque pays exportateur.

MARCEL SCOTTO.

Fausse bonne nouvelle?

### Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, cette histoire de réduction d'impôts, de feuille à deux chifgrecs orthodoxes, soit autant qu'aux maronites trois fois plus nombreux. Les ministères-clés, affaires étrangères et intérieur – la défense ayant perdu de son importance avec la neutralisation de l'armée, – revien-

– Sur le vif –

fres qu'on a agitée pendant tout le week-end sous nos yeux stu-péfaits, enchantés ? Il n'était question que de ça à la radio et à la télé. Pour bien nous montrer que c'était du sérieux, du solide, qu'on n'avait pas l'intention de nous rouler, on allait tout bien nous marquer à l'automne. Le montant (gros) qu'on aurait dû payer et le (petit) montant qu'on aurait à payer. Pour ne pas faire de isloux, on nous expliquait que ceux qui ne payaient pas d'impôts suraient droit à un petit cadeau: une ristourne sur leur taxe d'habitation. Quant aux entreprises, on allait leur arrenger le coup, à elles aussi, on allait leur accommoder une taxe professionnelle aux petits

On avait beau se dire : C'est trop beau, ce n'est pas possible, nous, on y a cru. On a plané. On était même si contents, si reconnaissants, qu'on était prêts à revoter pour le PS - finalement. ils ne sont pas si mal que ça, ces gens-là - le mois prochain.

Et puis, ce mardi matin, on allume nos transistors, et qu'estce qu'on apprend ? C'est du

vent, c'est du prématuré. Il n'y a rien de fait, rien de décidé Delors est en voyage. Mauroy est à l'hôpital. Et, dans leur entourage, on s'étonne, on est abasourdi : qui vous a dit ça ? Première nouvelle ! Ce ne sont que des supputations. Elles ne reflètent aucune réalité, a même déclaré je ne sais plus quel

conseiller de l'Élysés.

Alors, d'où ils tiennent feur information, les confrères? Ils ne l'ont quand même pas inventée. Quel intérêt auraient-ils à tromper la clientèle ? Ils ont dû se renseigner quand même, ce n'est pas possible. Et si, à Matignon et Rue de Rivoli, on s'était un peu payé leur tête, et la nôtre pendant qu'on y était, en leur lachant comme ça, pour voir, une sorte de ballon d'essai, ou plutôt de bulle d'oxygène ? Ça ne mange pas de pain, et ca euphorise l'opinion. Alors, là, excusezmoi, je suis nulle en maths, mais je crois que c'est une erreur de calcul. Si caux dui nous douvernent ne veulent pas apprendre une vraie mauvaise nouvelle au soir du 17 juin, ils ferzient bier de nous épargner les fausses

CLAUDE SARRAUTE.

UNE ENQUÊTE EST OUVERTE A PROPOS DU FONCTIONNEMENT DE CINQ ÉTABLISSEMENTS

## Des cliniques « sans but lucratif » mais... rémunératrices

Après une plainte déposée le 19 avril par le ministre des affaires sociales, le directeur d'un établissement hospitalier sans but lucratif de la bantieue parisienne béséficiant d'une concession de service public – l'hôpital à domicile de Bagnolet (Seine-Saint-Denis), – M. Paul Nemegyei, a été inculpé d'escroqueries, faux et abus de confiance par M. François Chanut, juge d'instruction à

érale des affaires sociales. Les premières investigations ont constaté des éléments pour le moins troublants, concernant outre l'hôpital à domicile de Bagnolet, son directeur et ses responsables, ceux de quatre autres établissements sans but lucratif et bénésiciant d'une concession de service public : le foyer de la rue de Richemont, dans le treizième arrondissement. l'hônital de Passy (16°), le foyer clinique de La Noue, à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), et l'hôpital privé Le foyer, à Pierrefitte

nent à l'opposition, et le camp chré-tien détient avec les finances un levier important. De plus, ainsi que

le souligne M. Karamé, dans ce

cabinet politisé à l'extrême, chaque

ministre – du moins sept d'entre eux sur dix, les trois « démunis » étant MM. Adel Osseirane (chiite),

Joseph Skaff (gree catholique) et Victor Cassir (gree orthodoxe) – dispose d'un redoutable pouvoir de blocage pour toute décision impor-tante. Cinq d'entre eux s'appuient

directement sur une milice : MM. Chamoun, Gemayel, Berri,

Le premier conseil des ministres

quand il se tiendra, risque de n'avoir

pas la présidence de la République

pour cadre, l'«ex» - opposition contestant ce lieu pour des raisons

de sécurité. Aussi parle-t-on d'un

conclave gouvernemental de trois ou

quatre jours, qui se tiendrait soit au

point de rencontre intersecteurs de Beyrouth, ou à la place du Musée, soit à l'aéroport, voire à Batroun, dans le nord du Liban, pour donner satisfaction à M. Frangié, ou

I UCIÉN GEORGE.

Joumblatt et Racy.

(Seine-Saint-Denis). Outre ses fonctions de directeur à Bagnolet, M. Nemegyei avait été rémunéré aussi par l'hôpital de Passy, par celui de Pierrefitte et par la clinique de Bagnolet, sans que l'on ait pu jusqu'à présent établir les raisons précises de ces rémunéra-

Le directeur de l'hôpital à domicile de Bagnolet avait acheté plusieurs cliniques en déficit et les avait constituées en SARL, notamment avec la participation de membres de sa famille : les parts en ont ensuite été revendues à bon prix à des associations régies par la loi de 1901. Celles-ci ont pu, en invoquant le montant élevé des amortissements, obtenir des prix de journée avantageux au détriment de la Sécurité

Or, on retrouve les mêmes personnes, proches ou parents de M. Nemegyei, dans les différentes

Plus de trois cent mille exem-

plaires de l'hebdomadaire Télé-

rama, sur un total de cinq cent vingt

mille fabriqués à l'imprimerie Mont-souris de Massy (Essonne), ainsi qu'une partie du tirage de VSD

éraient retenus lundi soir, à la veille

du 8 mai, jour chômé dans l'entre-

prise. Les ouvriers de cette imprime-

rie, en dissiculté depuis dix mois,

entendent ainsi - maintenir la pres-

sion » au moment où se déroulent les

ultimes négociations pour la survie

La situation apparaît cependant

toujours bloquée, depuis que le tri-

bunal de commerce de Corbeil a

ordonné l'arrêt de l'exploitation fin

avril. Le syndic chargé de l'adminis-

tration de Montsouris a toutefois

décidé de surseoir à l'envoi des let-

tres de licenciement, mesure dont

l'annonce était prévue lors d'une réunion du comité d'entreprise, mer-

credi 9 mai, finalement reportée

Une solution financière et indus-

trielle est en effet toujours recher-

chée par les pouvoirs publics (le Monde du 17 mars), le syndicat du

Livre CGT, majoritaire à Mont-souris, et les différents candidats à

d'une huitaine de jours.

de l'entreprise.

La plainte faisait suite à une naires des établissements. L'hôpital Passy, elle avait constaté que cet enquête en cours de l'inspection de Bagnolet, par exemple, était pro- établissement, qui emploie une cenriété de l'association s Le président de cette association était vice-président de l'association

Le foyer clinique de La Noue, propriétaire et gestionnaire de l'établissement de ce nom et de l'hônital de Passy. Le président du foyer clinique était aussi celui de l'association Le foyer israélite, propriétaire et gestionnaire de l'hôpital de Pierrefitte. On retrouve parmi les mem-bres du conseil d'administration la directrice de ce demier établissement, le beau-frère de M. Nemegyei et... son chauffeur. Quant au foyer Richemont, géré par l'association Le foyer israélite, il était loué par celleci à un groupement d'intérêts économiques constitué par l'association elle-même et une société anonyme,

Mais certains responsables de ces associations intervenaient aussi dans des sociétés commerciales travaillant pour les établissements hospitaliers : par exemple, la société LINTEA, SARL servant de groupement d'achat de matériel médical et de fourniture hospitalières ou la société Les ambulances du printemps. Cette dernière, qui s'était fait payer des factures mensuelles confortables, semble avoir disparu fin 1983.

une reprise, en dépit des constats

d'échec successifs enregistrés au

terme des nombreuses réunions qui

Le Livre CGT n'est toujours pas

posées par l'imprimerie Jean Didier

sions d'emplois ainsi que le renonce-

ment à des avantages sociaux. Les pouvoirs publics, de leur côté, ne

paraissent pas non plus décidés à

soutenir les propositions formulées par un autre imprimeur, M. Serge

Lasky, soutenu par le groupe alle-

mand Bertelsmann, bine que plus

avantageuses au plan social. Leur

appui est pourtant indispensable en

raison du financement des mesures

de départ, de reclassement ou de

congés de longue durée, dont plus

aucun partenaire ne conteste la

nécessité. Le syndic devrait décider

la semaine prochaine s'il sera

demandé ou non aux ouvriers de

l'imprimerie d'effectuer un préavis

de deux mois avant la liquidation

que pourrait décider le tribunal de

commerce si aucune solution n'est

prévoyant de nombreuses suppres-

ont cu lieu ces dernières semaines.

la SANE, qui avait le même prési-

La Fédération de la santé CGT, qui vient de révéler l'affaire, avait attiré l'attention de l'administration, en décembre dernier, sur de graves irrégularités. A l'occasion de licenassociations propriétaires ou gestionciements jugés abusifs à l'hôpital de

MENACÉE DE LIQUIDATION

L'imprimerie Montsouris

est toujours à la recherche d'une solution

une perquisition dans son établissement. Il est accusé d'avoir constitué avec des proches

un réseau d'associations et de sociétés lui permettant d'obtenir des conventions avantagenses aux dépens de la Sécurité sociale, ainsi que des rémanérations illégales par plusieurs établisse-

Paris. M. Nemegyei a éte écroné le 20 avril après

de comité d'entreprise; les sommes destinées aux œuvres sociales servaient en fait à payer des réceptions. Elle avait aussi découvert des imbrications entre les associations ges-tionnaires et les différentes sociétés.

GUY HERZLICH

#### **DEUX NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DANS PARIS**

Le nouvel hôpital de la Croix-Saint-Simon, dans le vingtième arrondissement de Paris, vient d'être inauguré par M. Michel Giraud, président (RPR) du Conseil régional d'Ile-de-France. La construction de cet établissement, fonctionnel et ultramoderne, complète les réalisa-tions de la Fondation de la Croix-Saint-Simon, association sans but lucratif, qui constitue un important ensemble médico-social dans l'un des arrondissements les plus déshérités de la capitale.

Une nouvelle maternité vient d'ouvrir ses portes à l'hôpital Lariboisière (Assistance publique), dans le dixième arrondissement, pour remplacer une structure vétuste. Elie comporte cinq niveaux d'hospitalisation, de consultation, d'obsiétrique et de chirurgie, ainsi qu'une banque de sang.

### **Aux Etats-Unis** M. GARY HART REMPORTE L'ÉLECTION PRIMAIRE DU COLORADO

Denver (AFP). - Selon des ré-sultats partiels, M. Gary Hart a remporté, lundi 7 mai, les petites as-semblées (Caucus) du Colorado, Etat dont il est sénateur, avec plus de 75 points d'avance sur l'ancien vice-président Walter Mondale, grand favori dans la course à l'investinure démocrate pour les présiden-tielles américaines. L'Etat du Colo-rado sera représenté par 43 délégnés à la convention démocrate de San Francisco, en juillet prochain.

### LANCEMENT D'UN VAISSEAU SPATIAL SOVIÉTIQUE

Un nouveau vaisseau spatial du nodèle Progress a été lancé, le lundi mai, par l'Union sovétique en direction de la station orbitale Saliout-7, à bord de laquelle trois cosmonautes vivent depuis le début de février.

Ce vaisseau automatique, le Progress-21, doit permettre de ravi-tailler en matériel, vivres et combustible, l'équipage de la station qui, à plusieurs reprises ces dernières semaines, a effectué des sorties dans l'espace de plusieurs heures pour réparer certains éléments du système de propulsion de la station.

Sp ಾಗ et politique

le boycotta!

dans de at électio primaires

Ma et Sam to training the said that 100 mm が できた。 という かまりた 一番事 現場からない マン・マン・マンス (株) 本地学 ். மீர் **அம். இந்த** grant (Cir. ) gift, on a site 🙀 appare de la 2 de 100 de 2000. M MINDON

Britiste Commence & Maria Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales of the Sales (大変な) (重要な) State Mineral Co 984 a paramin and see **经证据**从: \$-西海 a Mindra Lange 14 安藤 as interestient und gentre ein besteht S. Mariner

ிடேயே அரசு நேர் மார் நார்கள் இந்து இருந்து is the less : With the Decision of the Assessment AND THE REAL PROPERTY. THE RESERVE AND A STREET

3 10% par 1 2000 to 1 2000 The entrance of the second second to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th कार्य कार्य स्थापन The residence of the second second S. Abin's seem of the

Calife Con Lower Printing the The Let of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta States in the same of Party de Walter Allert Con Metro a to the same and the same Stalling Antile on Inghia The pass on the second the des Table To problem the

TESS & 1925 PAGE 188 Me 165 a 1900 M TO Biggerent a fre att da man Sel cheronia. the feet of the second gu cot total and the control of Mes Jean process on 1916 ce allen on cauti the grant statement the feet do live to an 1974. the policiestic con plant of

Control of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sam F.Sparrer Mr. Bare Base guide des la commence de 119:51 Ct 32: 1 49 43 The state of the same The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Andrew Service Service Part for the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

late the Branch of France Com Africa and A de de transmission ou broken. Spirit print in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec Spart Agent of the same to the decrease of the same of

Se President Cale Consider To EMETING There is the state of Special and the figures of the figures of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of th William See William | See Special pro bree on 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 t Section of Carping States generalise di eccestes. generalismos ne communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la commun

processing and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t Mariage Collections and Collections de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'a Control Carles Daniel the page of the same of the de Charles and College S to provide the Quest of

in to lough the to mit the latter of the states The se later taken of the The party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the p

The balterate til fent manne. to Restrict do life.

Cent de Macras tipes cité legantité.